



film B. Joeton ROPHIQUE



# V U E PHILOSOPHIQUE.

# 

# VUE

PHILOSOPHIQUE

DE LA

### GRADATION NATURELLE

DES FORMES DE L'ETRE,

O U

LESESSAIS

DE LA

# NATURE

PAR J. B. ROBINET.





A A M S T E R D A M, Chez E. VAN HARREVELT. MDCCLXVIII

### AVERTISSEMENT.

L'éloignement de l'Auteur ne lui ayant pas permis de revoir les épreuves, il est resté plusieurs fautes d'impression considérables pour lesquelles on réclame l'indulgence du Lecteur. L'Errata suivant pourra servir à rectisser les principales. Le Lecteur est prié de suppléer au reste.

### ERRATA.

| Page,     | Ligne | , Faute,            | Corrigez;           |
|-----------|-------|---------------------|---------------------|
| 2         | 14    | fuffifamment        | fuffilamment        |
| id.       | 30    | concus              | conçus              |
| 6         | 36    | regardés 🐪          | regardées           |
| 9         | 5     | décélent            | décele              |
| II -      | 3     | anime               | amene               |
| 13        | 21    | atteint             | atteinte            |
| 15<br>id. | 3     | Apellès             | Apelles             |
|           | 21    | elles               | elle                |
| id.       | 23    | elle travailloit    | elle en travaillois |
| 17        | 22    | fuffit              | fuffit              |
| 18        | 8     | plerites            | plantes             |
| 19        | 24    | le trône            | le tronc            |
| 21        | 13    | invirons            | environs            |
| id.       | 28    | de nez              | du nez              |
| 22        | 13    | les alvioles        | les alvéoles        |
| 23        | 12    | petite.             | petites.            |
| 25        | 4     | quatre              | cinq                |
| 36        | 17    | Moncomp             | Monconys            |
| 38        | 28    | un                  | un fuc              |
| 40        | 15    | grasses huileuses & | grasses & huileuses |
| id.       | 35    | chripolite          | chrisolite          |
| 41        | . 17  | ou Î                | où                  |
| id.       | 19    | un                  | le                  |
| id.       |       | tales -             | talcs               |
| rid.      | 22    | petits fibres       | petites fibres      |
| 42        | dem.  | tales               | tales               |

# Ë R R A T A.

| Page,     | Ligne | Faute,                       | Corrigez,                       |  |
|-----------|-------|------------------------------|---------------------------------|--|
| is 7.     | ,8,i3 | tales                        | talcs                           |  |
| 45        | 26    | difpofés                     | disposées                       |  |
| 46        | ~6    | disposés<br>le règn <b>e</b> | les regnes                      |  |
| 47        | 8     | viostoch                     | noftoch                         |  |
| 50 .      |       | gonfle sur son pédi-         | gonflée sur son pédi-           |  |
| id.       | 10    | cule, s'évade                | cule, s'évase                   |  |
| 2         | 50    | pestile                      | pistile                         |  |
| 51        | 36    | pettite                      | 7                               |  |
| 54        |       | gengrene<br>dans la terre    | gangrene<br>de la terre         |  |
| 55        | - 3   |                              |                                 |  |
| 62        | , 12  | une caracteristique          | une marque caracté-<br>ristique |  |
| 64        | . 13  | asceristis                   | asterisci <b>s</b>              |  |
| 65        | 15    | petule                       | petale .                        |  |
| 66        | 11    | vilir                        | viril                           |  |
| 68        | 18    | infcites                     | infectes                        |  |
| 69        | 7     | la longueur                  | fa longueur                     |  |
| 70        | 28    | aui iaut                     | qu'il faut                      |  |
| 71        | 10    | qu'elle a                    | qu'elle les a                   |  |
| 72        | 17    | limacon                      | limaçon                         |  |
| id.       | dern. | celui de Mrs.                | Celui de Mrs. de                |  |
| ,         |       |                              | Chaves, à Amster-               |  |
|           |       |                              | dam.                            |  |
| 74        | 8     | particulier                  | est particulier                 |  |
| 80        | 13    | T 44                         | commence                        |  |
| 84        | 6     | un carpe                     | ume carpe                       |  |
| id.       | 19    | A . A .                      | nommé Anac                      |  |
| id.       | 21    | enmailloté                   | emmailloté                      |  |
|           | 22    | la mufeau                    | le mufeau                       |  |
| 90        | 22    | un espece                    | un espace                       |  |
| 91        | I     | Chat volent                  | Chat-volant                     |  |
| 92<br>id. | 24    |                              | vues                            |  |
|           | 25    | 34 4 1                       |                                 |  |
| id.       | 23    | deur vers le                 | deur vers la                    |  |
| 95        | 22    | 0 1                          | corne                           |  |
| IOI       | 4     | & de tous                    | & de tous                       |  |
| 103       |       | l'Isthene                    | l'Isthme                        |  |
| III       |       | colon                        | colore                          |  |
| 112       | 17    | baffin d'eau plein<br>d'eau  | bassin plein d'eau              |  |
| 14        | 19    | montres marin                | monstres marins                 |  |

# ERRATA,

| Page, | Ligne    |                      | Corrigez,                                 |
|-------|----------|----------------------|-------------------------------------------|
| 117   | I        | de la                | de le                                     |
| 118   | 25       | longe                | longue                                    |
| 120   |          | fixèment             | fixement                                  |
| 125   |          | Wonderfal            | Wonderful                                 |
| 129   |          | Puce muger           | Pece muger                                |
| 130   |          | fur ces              | fur fes                                   |
| 135   |          | Des que              | Dès que                                   |
| id.   | -        | bâteaux ·            | batteaux                                  |
| 140   |          | La peau              | Sa peau                                   |
| 143   | I        | laquelle depuis      | laquelle s'étend de                       |
|       |          |                      | puis                                      |
| id.   | 22       | les os des Iles      | les os des iles                           |
| 147   | pénult.  | dans les             | dans ces                                  |
| 149   | 20       | Sapujous             | Sapajous                                  |
| . 153 | 21       | Boutii               | Bontii                                    |
| 154   | 31       | autant commencer     | autant de commencer                       |
| 156   | 12       | Sapujous             | Sapajous                                  |
| 162   | 26       | de la Croutat        | de la Cioutat                             |
| 163   | 30       | humiers              | huniers                                   |
| 165   | 14       | le même              | la même                                   |
| 170   | 9        | ferroient            | feroient                                  |
| 174   | 10       | cris                 | cri                                       |
| id.   | 13       | animal. Sous un      | animal fous un                            |
| 175   | 13       | temples              | tempes                                    |
| 176   | 25       | Laissons '           | Lappons                                   |
| 179   | 2<br>2 I | garantie             | garanties                                 |
| 180   | pėnult.  | raccourcis           | tentes                                    |
| 190   | 17, 18   | courbe               | raccourcies<br>courbé                     |
| 191   | 12       | belles bienfaites    |                                           |
| id.   | 20       | idées bien pure      | belles, bien faites                       |
| 192   | 20       | de l'un & de l'autre | idées bien pures<br>de l'une & de l'autre |
| id.   | 36       | fauvages de          |                                           |
| 197   | 11       | distribués           | fauvages, de<br>distribuées               |
| id.   | 14       | admettant            | admettent                                 |
| 198   | 25       | loin de troubler     | loin de le troubler                       |
| 203   | 25       | au-nombre desmêmes   | dans la même classe                       |
| -+3   |          |                      | des des                                   |
| 209   | 25       | qui en convroit      | qui couvroit                              |
| 219   | 18       | de la voir           | de le voir                                |
|       |          |                      |                                           |

### ERRATA.

| Pag | e, Ligne    | , Fa         | ute,      | Corrige                        | z,          |
|-----|-------------|--------------|-----------|--------------------------------|-------------|
| 211 |             | de porte     |           | de la port                     |             |
| 216 |             | curieux. C   |           | curieux,                       | c'est       |
| 219 | 3           | Ces mots C   | n disoit  | &c. doivent                    | commen-     |
|     |             | cer une r    | ouvelle   | ligne.                         |             |
| id. | antepenult. | n'acquérero  | nt        | n'acquerror                    | 1t          |
| 223 | 15          | après le mot | femelles  | s; ajoutez &<br>Mé plusieurs d | que cette   |
|     |             | femme avo    | oit engro | sfé plusieurs o                | de ses ser- |
|     |             | vantes.      |           |                                |             |

On croit inutile de relever ici les fautes d'accentuation très multipliées dans cette édition. Le Prote a prétendu fans-doute rectifier l'orthographe de l'Auteur; & il l'a défigurée. Son intention est plus louable que ses corrections ne sont justes.

### CONSIDERATIONS

PHILOSOPHIQUES

SUR LA

### GRADATION NATURELLE

DES FORMES DE L'ETRE,

OU

### LES ESSAIS

DE LA

# NATURE

QUI APPREND A FAIRE L'HOMME.

#### PREMIERE PARTIE.

#### CHAPITRE I.

Tous les Etres ont été conçus & formés d'après un dessein unique dont ils sont des variations graduées à l'insini. De ce prototype, & de ses métamorphoses considérées comme autant de progrès vers la forme la plus excellente de l'Etre, qui est la forme bumaine.

Puisque la marche de la Nature se fait par des degrés souvent imperceptibles, & par des nuances toûjours les moindres possibles, toutes ses productions se

tiennent les unes aux autres d'aussi près qu'il se peut, quoique la somme des dissérences accumulées le long de l'échelle universelle des Etres, puisse répandre du doute & de l'incertitude sur la liaison des plus élevés avec les plus bas. Chacun a son existence à part, & aucun n'est isolé ou indépendant. Chacun a des rapports plus ou moins proches avec tous les autres, & les extrêmes se communiquent encore. Ils procedent les uns des autres d'une manière si intime & si nécessaire que chacun a la raison suffisante de son existence dans celui qui le precede, comme il est lui-même la raison suffisante de l'existence de celui qui le suit.

Qu'on me permette de rappeller ici cet enchaînement de tous les Etres, suffishmment établi & développé ailleurs, qui fait de la Nature entière un tout, continu d'existences variées, où l'impersection de nos connoissances nous sait appercevoir des interruptions & des lacunes, quoiqu'il n'y en ait point, & qu'il ne

puisse pas y en avoir.

La Nature n'est qu'un seul acte. Cet acte comprend les phénomènes passes, présens & suturs; sa per-

manence fait la durée des choses.

Quand je contemple la multitude innombrable d'individus épars fur la furface de la terre, dans ses entrailles & dans son athmosphere, quand je compare la pierre à la plante, la plante à l'insecte, l'insecte au reptile, le reptile au quadrupede, j'apperçois au travers des différences qui caractérisent chacun d'eux, des rapports d'analogie qui me persuadent qu'ils ont tous été concus & tormés d'après un dessein unique dont ils sont des variations graduées à l'insini. Ils m'offrent tous des traits frappans de ce modele, de cet exemplaire original, de ce prototype, qui, en se réalisant, a revêtu successivement les sormes infiniment multipliées & disserciées, sous lesquelles l'Etre se manifeste à nos yeux.

Ces traits n'ont point échappé aux génies observateurs; & si j'entreprends aujourd'hui de mettre dans un plus grand jour une pensée que d'autres ont eus avant moi, content de donner quelques nouveaux degrés de certitude, selon ma soible capacité, à ce qui a été proposé plûtôt comme une conjecture ou un doute, que comme une vérité, je me sais un devoir de rapporter la gloire de la découverte à ceux à qui elle

appartient.

A la tête de cette grande échelle des habitans de la terre, paroît l'homme le plus parfait de tous: il réunit, non pas toutes les qualités des autres, mais tout ce qu'elles ont de compatible en une même essence, élevé à un plus haut degré de perfection. C'est le chefd'œuvre de la Nature, que la progression graduelle des Etres devoit avoir pour dernier terme; au moins nous le prenons ici pour le dernier, parce que c'est à lui que

se termine notre échelle naturelle des Etres.

Dans la fuite prodigieusement variée des animaux inférieurs à l'homme, je vois la Nature en travail avancer en tâtonnant vers cet Etre excellent qui couronne son œuvre. Quelque imperceptible que soit le progrès qu'elle fait à chaque pas, c'est-à-dire à chaque production nouvelle, à chaque variation réalisée du desfein primitif; il devient très-sensible après un certain nombre de métamorphoses. Si, par exemple, la nuance entre deux quadrupedes voisins, tels que le cheval & le zebre, est trop délicate pour que nous puissions juger lequel des deux, dans l'échelle, approche plus de l'homme que l'autre; cependant le Zoologiste qui passe des bipedes aux bimanes, puis aux quadrupedes, solipedes, pieds fourchus, fissipedes, & de ceux-ei aux quadrumanes, s'apperçoit qu'il monte par degrés vers le sommet de l'échelle où il trouve le seul animal qui soit à la fois bimane & bipede. Venant ensuite à lui comparer ces différens animaux, il reconnoît sans peine qu'un quadrumane, tel que le magot ou l'Orangoutang, resiemble beaucoup plus à l'homme, qu'un quadrupede quelconque fiffipede; & un folipede beaucoup moins qu'un fissipede, sur-tout de ceux qui se fervent de leurs pieds de devant comme de mains. Pour peu que notre Zoologiste veuille bien se rendre attentif à tous les traits de la comparaison, il découvrira encore que l'orang-outang resiemble plus à l'hom-

me, qu'à aucun autre animal.

Autant il y a de variations intermédiaires du prototype à l'homme, autant je compte d'essais de la Nature qui, visant au plus parfait, ne pouvoit cependant y parvenir que par cette suite innombrable d'ébauches. Car la perfection naturelle consiste dans l'unité combinée avec la plus grande varieté possible: c'est donc l'extrême de la variation de la forme originale, qui peut donner la forme la plus parfaite; &, cet extrême terminant la série des variations intermédiaires, il falloit épuiser celle-ci pour avoir ce dernier terme.

La Nature ne pouvoit réalifer la forme humaine qu'en combinant de toutes les manières imaginables chacun des traits qui devoient y entrer. Si elle eût fauté une seule combinaison, ils n'auroient point eu ce juste degré de convenance qu'ils ont acquis en pas-

fant par toutes les nuances.

Sous ce point de vue, je me figure chaque variation de l'enveloppe du prototype, comme une étude de la forme humaine que la Nature méditoit; & je crois pouvoir appeller la collection de ces études, l'apprentiffage de la Nature, ou les essais de la Nature qui ap-

prend à faire l'homme (\*).

Ce que je dis de l'homme par rapport à tous les autres Etres, est peut-être également appliquable à un terme quelconque de l'échelle relativement à ceux qui le précedent. Mais l'homme étant ce que nous connoissons de plus excellent sur notre planete, nous n'aurions point une idée de toute la richesse de la Nature, si nous nous bornions à la contempler dans un Etre inférieur.

Lorsqu'on étudie la machine humaine, cette multitude immense de systèmes combinés en un seul, cette

<sup>(\*)</sup> Pline a appellé le lizeron, petite fleur fort ressemblante au lys, l'apprentissage de la Nature qui apprend à faire un lys, Conpoliulus tyrocinium Natura lilium formare discentis.

énorme quantité de piéces, de refforts, de puissances, de rapports, de mouvemens, dont le nombre accable l'esprit, quoiqu'il n'en connoisse que la moindre partie, on ne s'étonne pas qu'il ait fallu une si longue succession d'arrangemens & de déplacemens, de compositions & de dissolutions, d'additions & de suppressions, d'altérations, d'oblitérations, de transformations de tous les genres, pour amener une organisation aussi

favante & aussi merveilleuse.

Mais quel œil affez pénétrant pourra reconnoître une ébauche de l'homme, je ne dis pas dans la première réalisation du prototype, à laquelle nos sens ne sauroient atteindre & que nous ne pouvons imaginer, mais dans le moindre des animaux fensibles, déja si éloigné du prototype, & par cela même d'autant plus proche de l'homme? Qui sera capable de suivre cette ébauche dans tous ses accroissemens? Qui pourra faire violence à la Nature, lui arracher son secret, nous la montrer perfectionnant sans cesse son ouvrage, ajoutant des facultés à des facultés, des organes à des organes; variant ces organes sous toutes les formes dont ils sont susceptibles, tantôt les prolongeant & tantôt les resserrant, les enveloppant dans un individu pour les développer dans un autre, les supprimant quelquefois pour les reproduire ensuite avec un nouvel appareil; en un mot faisant tout l'homme en détail & par piéces, travaillant & multipliant chaque piéce comine à l'infini sans se copier jamais, pour en composer une infinité d'Etres différens; imprimant à chaque Etre fa fécondité inépuisable pour en former ce que nos méthodiftes appellent des especes, monumens durables de la gradation de sa marche; & enfin par ces procédés générateurs obtenant le chef-d'œuvre qu'elle avoit projetté?

L'homme (j'entends l'homme pris dans un fens général & abstrait pour le modele de l'espece) est le prototype, plus le résultat de toutes les combinaisons que le prototype a subies en passant par tous les termes de la progression universelle de l'Etre. Si quelque génie

affez au fait de la marche de la Nature pour reconnoître ce que le prototype a acquis à chaque pas, pouvoit en dépouiller l'homme dans la même progression descendante & avec la même inversion des phénomènes, il le feroit rétrograder vers le bas de l'échelle où il se réduiroit à la simple enveloppe primitive du prototype. Mais dès le premier pas de sa dégradation, il auroit cessé d'être homme: car l'Etre, le plus voisin de l'homme, est presque un homme; mais il n'en est

pas un.

Puisque l'homme est le prototype, plus le résultat de toutes les combinaisons que le prototype a subies en paffant par tous les degrés de la progression universelle de l'Etre; pourquoi le prototype ne seroit-il pas l'homme, moins ce même réfultat? c'est que ce résultat est précifément la différence qui constitue l'homme. Dire que le prototype est l'homme, moins ce résultat, c'est dire que le prototype est l'homme, moins ce qui fait l'homme. Et que signifie un tel langage, si non que le prototype n'est pas l'homme?

Le prototype est un modele qui représente l'Etreréduit à ses moindres termes: c'est un fond inépuisable de variations. Chaque variation réalifée, donne un Etre, & peut être appellée une métamorphose du prototype, ou plutôt de sa première enveloppe qui en a été la première réalifation. Le prototype est un principe intellectuel qui ne s'altere qu'en se réalisant dans

la matière.

Une caverne, une grotte, une hutte de fauvage, une cabane de berger, une maison, un palais, peuvent être confidéres comme des variations graduées d'un même plan d'architecture qui commença à s'exé. cuter par les moindres élémens possibles. Une hutte de fauvage, une cabane de berger, une maison, ne font point un Fscurial, un Louvre; mais elles en peuvent être regardés comme des types plus ou moins éloignés, en ce que celles-là comme ceux-ci se rapportent à un même dessein primitif, & qu'ils sont tous je produit d'une même idée plusou moins développée.

On trouve dans la plus chétive cabane, les mêmes piéces effentielles, que dans le plus magnifique palais: toute la différence entre la cabane & le palais, confifte dans le nombre des piéces, leur travail, leur proportion, leur fite, leurs ornemens, toutes choses qui se tirent du plan original, pour-ainsi-dire, par voie d'évolution. Non-seulement tous les bâtimens des hommes, quoique si variés chez une même nation, & encore plus dissemblables chez des nations différentes, se rapportent à un même plan; mais ce plan renserme encore toutes les habitations grossières que les animaux savent se construire selon leurs besoins & la

portée de leur instinct.

Une pierre, un chêne, un cheval, un singe, un homme, sont des variations graduées du prototype qui a commencé à se réaliser par les moindres élémens possibles. Une pierre, un chêne, un cheval, ne sont point des hommes; mais ils en peuvent être regardés comme des types plus ou moins grossiers en ce qu'ils se rapportent à un même dessein primitif, & qu'ils sont tous le produit d'une même idée plus ou moins développée. On trouve dans la pierre & dans la plante, les mêmes principes essentiels à la vie, que dans la machine humaine: toute la dissérence consiste dans la combinaison de ces principes, le nombre, la proportion, l'ordre, & la forme des organes.

Envisageant la fuite des individus, quelque nom qu'on leur donne, comme autant de progrès de l'être vers l'humanité, nous allons les comparer d'abord à la forme humaine tant extérieure qu'intérieure, ou à l'homme physique, puis aux facultés d'un ordre supé-

rieur, c'est-à-dire à l'homme doué de raison.

Cette nouvelle manière de contempler la Nature & fes productions, qui les rappelle toutes à une feule idée génératrice du monde, est fondée sur le principe de continuité qui lie toutes les parties de ce grand tout. Chaque méchanisme, pris en particulier, ne tend proprement & immédiatement qu'à produire celui qu'il engendre en esset; mais la somme de ces mé-

chanismes tend au dernier résultat, & nous prenons ici l'homme pour le dernier résultat, afin de nous borner aux Etres terrestres, les seuls à notre portée,

### CHAPITRE II,

Où l'on recherche si c'est la Matière ou la force qui consitue le fond de l' Etre.

TOUTE la matière est organique, vivante, animale. Une matière inorganique, morte, inanimée, est une chimère, une impossibilité.

Se nourrir, se développer, se reproduire, sont les effets généraux de l'activité vitale ou animale, inhé-

rente à la matière.

Nous croyons avoir quelque droit d'admettre ces

propositions pour des données.

Réalifer ces trois choses, nutrition, accroissement, reproduction, avec le plus & le moins d'appareil possible, c'est pour ainsi dire le problème universel que la Nature avoit à résoudre. L'homme en est la solution la plus élégante, la plus sublime, la plus compliquée, celle où l'érudition éclatte avec le plus de pompe & de saste...

Quand on médite profondément fur les opérations fecretes de la Nature, il s'éleve un doute important qui embarraffe l'esprit, savoir, si, dans les Etres, le

sujet est la matière ou l'activité.

A certains égards la puissance active, paroît résider dans la matière, & en être une qualité essentielle, tandis que d'un autre côté l'activité semble être la subtance, & la matière seulement un instrument dont cette substance se serre pour deployer son énergie.

Dans les Etres inférieurs, tels que les minéraux & les végétaux, on rapporte tous les Phénomènes à la matière comme au fond principal de ces Etres: on ne

soupçonne pas même qu'il puisse y avoir en eux au-

tre chose que le sujet matériel.

Un peu plus haut, on commence à douter: on est indécis. On remarque une spontanéité de mouvemens & d'opérations qui décélent un principe actif, auquel on ne peut s'empêcher de les attribuer. Cependant on voit encore cette activité entraînée & déterminée invinciblement par la matière: desorte que dans de tels systèmes, la matière & l'activité paroissent dominer tour-à-tour, être successivement le principal & l'accessioire, selon les circonstances. On diroit que la puissance active sait des efforts pour s'élever au dessus de la masse étendue, solide, impénétrable, à laquelle elle est enchaînée, mais qu'elle est souvent obligée d'en subir le joug.

Dans l'homme au contraire, il est évident que la matière n'est que l'organe par lequel le principe actif deploie ses facultés. C'est une enveloppe qui modifie son action, sans laquelle peut-être il agiroit plus librement, sans laquelle aussi peut-être il ne sauroit agir, & sans laquelle surement il ne rendroit pas ses

opérations sensibles.

Ne femble-t-il pas encore que plus la puissance active croît & se persectionne dans l'Etre, plus elle s'éleve au dessus de la matière? Ne pourroit-elle point parvenir naturellement à un tel degré de persection, qu'elle n'eût plus absolument aucun besoin de l'organe matériel pour opérer, desorte qu'alors elle le rejetteroit comme un instrument inutile, pour passer dans

le monde des intelligences pures?

Telle seroit, suivant cette hypothese, la progression de la force active inhérente à la matière. Elle ne seroit d'abord que la moindre portion de l'Etre. Par des essorts multipliés & des développemens progressis, elle parviendroit à en faire la principale partic. Ensin elle se dématérialiseroit entiérement, si j'ose ainsi m'exprimer, & pour dernière métamorphose elle se transformeroit en une pure intelligence.

Quoi qu'on puisse penser de cette conjecture hardie

que je donne pour ce qu'elle peut être, je serois assez porté à croire que cette sorce dont je parle est l'attribut le plus essentiel, le plus universel, disons mieux, le sond de l'Etre, & que le matériel est l'organe ou le moyen par lequel cette sorce manisesse ses opérations.

Si l'on me démande quelle notion j'ai d'une telle force, je répondrai avec plusieurs Philosophes, que je me la représente comme une tendance à un changement en mieux, qui s'exerce sans cesse nécessairement, parce que chaque changement est la disposition la plus prochaine à un autre meilleur: chaque nouvel état est la raison suffisante d'un état plus parsait, & consé-

quemment il doit l'opérer.

Accoûtumés à juger de la réalité des choses par les apparences qui frappent nos sens, nous ne voulons admettre dans le monde que de la matière, parce que nous ne voyons que de la matière. Et, pour emprunter les paroles d'un Auteur moderne, comme toutes les modifications, que nos sens observent dans la Nature, consistent dans la simple variation des limites de l'étendue, dès qu'il faut abjurer cette étendue, on croit rentrer dans le néant, on s'arrête, comme s'il ne pouvoit y avoir rien au-delà.

Nous ne faisons pas attention que le monde matériel ou visible est un assemblage de phénomènes, & rien autre chose; qu'il doit nécessairement y avoir un monde invisible qui soit le sondement, le sujet du monde visible, & auquel on doive ramener tout ce qu'il y a

de réel & de substantiel dans la Nature.

Ce monde invisible est la collection de toutes les forces qui tendent continuellement à améliorer leur existence, qui l'améliorent en esset, en étendant & persectionnant sans cesse leur action, selon la proportion

convenable à chacune d'elles.

Il y a une gradation de forces dans le monde invisible, comme une progression de formes dans le monde étendu ou visible. Les forces actives s'engendrent à leur manière, comme les formes matérielles. Si même l'on conçoit bien ce que je viens de dire, on sentira que les formes matérielles ne procedent les unes des autres, que parce qu'un certain degré de force en anime un autre, celui-ci un autre, & ainsi de suite.

On conclut de ces notions que le prototype repréfente la force prototype, jointe à la forme prototype, c'est-à-dire la force & la forme réduites à leur état élémentaire, & que le progrès nécessaire de cesélémens remplit l'échelle universelle des Etres.

Il y a quelques particularités à observer dans cette

progression.

A chaque terme la matière se dégrossit, & devient moins massive, moins matérielle en quelque sorte, au lieu que la force devient de plus en plus active en tous sens. Le moindre degré de force n'a besoin que de l'organe le plus obtus, le plus informe, pour se déployer. Un degré supérieur de force exige un infrument d'un ordre proportionné à son énergie, pour l'exérer convenablement & totalement.

La moindre force se trouvant ainsi alliée à la massiveté la plus matérielle, & la forme la plus déliée à la plus grande activité, on voit la raison pourquoi, dans la partie insérieure de l'échelle, les Etres semblent tenir plus de la matière que de la force, tandis que c'est

le contraire dans la partie supérieure.

Dans les fossiles, par exemple, la force agit d'une manière sourde & enveloppée que des yeux vulgaires ne saississent point, & que par conséquent ils regardent comme nulle. Ainsi les fossiles sont réputés de la matière inanimée, insensible & morte, parce que les sens grossiers n'y voient que de la matière sans action.

Un peu audessus, la force commence à se faire appercevoir; comme néanmoins son action est bornée à faire croître la matière qu'elle anime, à en augmenter le volume, à en développer la forme, elle se confond aisément avec le matériel. On la nomme force végétative, & on la regarde comme la moindre partie d'un tel système où la matière semble dominer.

Avancez de quelques degrés, vous trouverez l'em-

pire partagé dans les animaux,

Au sommet de l'échelle on trouve un Etre qui ne paroît plus avoir avec la matière que les rapports généraux & communs de l'étendue, de la solidité, de l'impénétrabilité, &c. tant la perfection du principe actif qui fait proprement son existence, l'éleve au dessus de la portion de matière qui lui sert d'organe.

La progression n'est pas sinie. Il peut y avoir des formes plus subtiles, des puissances plus actives, que celles qui composent l'homme. La force pourroit bien encore se défaire insensiblement de toute matérialité pour commencer un nouveau monde . . . mais nous ne devons pas nous égarer dans les vastes régions

du possible.

Que ce soit la force ou la matière qui constitue le fond de l'Etre, il est tosijours sur que tout Etre a une forme & de l'activité. L'ensemble de la Nature offre donc à notre contemplation deux grands objets: la progression des sorces & le développement des formes. Nous contemplerons aujourd'hui les formes.

### CHAPITRE III.

De la première ébauche de la Forme Humaine dans les Fossiles.

'ART, le singe de la Nature, nous aidera à concevoir comment les formes les plus simples & les plus grosfières peuvent, en se persectionnant, amener les formes les plus composées & les plus élégantes, des formes qui ne paroissoient avoir aucune analogie avec les premières, en un mot les formes les plus disparates en apparence.

Considérons les commencemens de l'Art. Dans les temps les plus reculés, la Gréce adora trente Idoles, ou Divinités visibles, qui n'avoient point de figure

humaine. C'étoient des blocs irréguliers, des pierres quarrées, ou des colonnes. Telle fut longtemps
Junon à Thespis, telle Diane à Icare, Jupiter à Corinthe, & la première Venus à Paphos: tels furent
encore dans d'autres Villes, Bacchus, l'Amour & les
Graces. A Sparte, Castor & Pollux avoient la figure de deux morceaux de bois attachés ensemble par
deux autres pièces mises en travers, figure qui s'est
conservée jusqu'à ce jour pour désigner les Gemeaux
sur le Zodiaque de nos sphères.

on mit dans la suite des têtes grossièrement ébauchées sur les pierres & les colonnes dont je viens de parler. On voyoit en Arcadie un Neptune & un Jupiter de cette forme, l'un à Tricoloni, l'autre à Tegée.

Longtemps après on s'avisa de séparer en deux la partie inférieure de ces masses informes pour indiquer

les jambes & les cuisses.

Tels furent les foibles commencemens de l'Art, chez les Egyptiens, les Etrusques & les Grecs qui le portèrent dans la suite à une persection qu'on n'a point at-

teint depuis eux (\*).

Prenons cette pierre à son origine, quelque système que l'on admette pour la formation des substances pierreuses. Quelle analogie découvre-t-on entre les premiers rudimens d'un bloc de marbre qui commence à croître dans les entrailles de la terre, & les belles formes que saura lui donner la main d'un Phidias? Combien de changemens & d'accroissemens ne doit-il pas subir avant même que de devenir propre à recevoir les premiers coups du ciseau?

La première statue sut une colonne, ou une pierre encore plus informe, sans aucune apparence de traits humains, sans distinction ni de tête, ni de bras, ni de

jambes (†).

<sup>(\*)</sup> Voyez l'Histoire de l'Art chez les Anciens, par Mr. J. Winckelmann.

<sup>(†)</sup> Le mot Grec xíor, colonne, fignificit auss une flatue, même dans les meilleurs temps.

Entrez dans les cabinets des curieux antiquaires, ouvrez les Recueils des Gori, des Montfaucon, des Caylus, & voyez par combien de degrés l'Art s'éleva d'une forme si grossière à la perfection de l'Antinous,

ou de la Venus de Medicis.

Voyez combien d'ébauches en argile, en bois, en ivoire, en pierre, en métal! Combien d'esquisses en grand & en petit, de toutes les dimensions depuis les plus énormes colosses jusqu'aux plus petites sigures des pierres gravees, telles que celles du cachet de Michel-Ange! Combien d'essais en bustes, en statues, en bas-reliefs, en gravure creuse! Les monumens qui nous restent, & qui caractérisent les différens âges de l'Art, sont innombrables, & ce n'est rien en comparaison des ouvrages que le temps a consumés, ou que la malice

& la stupidité humaines ont détruits.

Combien l'on tailla de têtes avant que de parvenir au bel ovale des têtes Grecques! Combien l'on fit, d'yeux applattis & obliquement tirés! Combien de nez écrasés ou d'une longueur démesurée, combien de bouches mal fendues & tirées en-haut! Combien de mentons ridiculement pointus, d'oreilles mal placées! Combien de mains contrefaites sans distinction de doigts, & de doigts sans articulations! Combien de pieds larges & plats, ou maigres & grêles, de jambes & de genoux mal tournés, de corps sans aucune indication des os & des muscles, ou au contraire avec une expression forcée des os & des muscles, des ners & des veines! Combien l'Art enfanta de figures étroites & resserrées, ou pesantes & massives, d'attitudes outrées, de proportions monstrueuses, de formes angulaires & quarrées, avant que de produire Niobé & ses filles, l'Apollon du Vatican, ou le Génie aîle de la Vigne Borghese, modeles éternels du vrai beau!

Ce fut par une infinité de degrés & de nuances que l'ancien style, ce style dur, roide & destitué de graces, changea le faillant des parties trop fortement marquées, en des contours arrondis, moëlleux & coulans, pour se transformer d'abord en un style grand

& fublime, allier enfuite le gracieux au fublime, & parvenir enfin à la plus grande vérité d'imitation dans

Praxiteles, Lysippe & Apellès.

Les fiécles s'écoulèrent, des générations nombreufes d'artiftes se succédèrent, les essais se multiplièrent à l'infini, avant que l'on trouvât la juste proportion des parties, & cette multiplication des centres qui fait que les sormes d'un beau corps sont composées de lignes mobiles qui changent continuellement de point central, parce qu'elles s'écoulent sans cesse l'une dans l'autre comme des ondes.

Cette marche lente & graduée de l'Art est une image imparfaite de celle de la Nature. Il y a bien moins loin de ce bloc de marbre arraché violemment du sein de la terre, à la plus belle statue qu'il n'y a de la première réalisation du prototype à l'homme. Elle en

est pourtant le première ébauche.

La Nature commença à préparer, dans le moindre atôme, ce chef-d'œuvre de méchanique qui ne devoit être porté à sa persection qu'après un nombre infini de combinaisons. Si elles ne faisoit pas encore des têtes, ni des bras, ni des mains, ni des pieds, ni des chairs, ni des os, ni des muscles, elle travailloit les matériaux; elle étoit occupée à d'autres formes moins composées qui, par une gradation imperceptible, devoient amener celles-là.

Les Etres produits au commencement avoient déja une vie particulière, convenable à leur simplicité: ils se nourrissoient, se développoient, se reproduisoient; & quoique ces importantes fonctions s'exécutassent avec le moindre appareil possible, elles supposent toûjours des organes proportionnés à leur espece, & ces organes, quels qu'ils sussent, étoient un acheminement vers leurs analogues, tels qu'ils devoient être dans le roi des animaux.

Quelle production naturelle n'est pas un système de folides arrosés par un fluide! La vue la plus générale de l'univers nous offre de grands corps qui nagent dans un fluide d'autant plus subtil qu'ils sont euxmêmes plus massifs. Si nous jugeons des autres globles par celui que nous habitons, chacun est un système particulier de solides qu'un fluide particulier pénetre de toutes parts. Chaque substance sossile offre une économie semblable. Tous ces systèmes, grands & petits, si multipliés & si variés, seront regardés à juste tître comme les premières ébauches de la machine humaine, entant qu'elle est composée de solides & de fluides dont l'action réciproque entretient la vie.

Le trone, cette partie du corps qui renferme les organes de la circulation & de la respiration, méritoit, par son importance, d'être projetté le premier. Mais, dira-t-on, que voyez-vous dans une pierre qui soit analogue au cœur & aux poumons de l'animal?

Je conviens que l'analogie est au delà de nos sens. Est-ce une raison pour resuser de l'admettre? Suivons la dégradation de ces parties, sans sortir des bornes où l'on a resserré le règne animal, & nous jugerons jus-

qu'où elle peut être portée.

Le cœur & les poumons des grands animaux ressemblent parfaitement au cœur & aux poumons de l'homme: au moins la dissérence est si peu-de-chose qu'on la néglige. Cependant cette dissérence se charge en descendant l'échelle; après un certain nombre de degrés, elle se rend très-sensible dans quelques especes qui s'éloignent d'autant plus de l'homme. Le cœur commence par perdre graduellement ce riche appareil d'organes & de vaisseaux qui l'accompagnent dans l'homme; puis il perd une oreillette; plus bas sa forme s'altere, ce n'est bientôt plus qu'une longue artère; immédiatement au dessous, dans plusieurs insectes, il n'y a plus ni cœur ni poumons, mais seulement des visceres d'une autre structure, qui en sont les son-ctions, en quoi ils leur sont analogues.

Nous fommes encore dans le règne animal, & déja ces organes reputés si effentiels, font si étrangement altérés. Que dis-je? ils ne sont plus: la Nature leur a substitué des analogues d'une toute autre conformation. L'analogie s'affoiblira par degrés, & ces analo-

gues seront supprimés à leur tour, ou du moins si bizarrement travestis, qu'ils seront plûtôt soupçonnés

qu'apperçus.

La Nature a formé un animal fingulier qui n'est qu'un boyau ramissé, dont le tissu est partout uniforme, qu'on retourne en faisant de l'interieur de l'animal l'extérieur, sans que ce retournement nuise aux sonctions vitales.

Sous quelle forme existent, dans une machine si simple, les analogues du cœur & des poumons? Ils ne peuvent guere y exister que sous la forme d'utricules & de trachées, comme dans les plantes avec lesquelles le polype confine de très près. Cette conjecture est consirmée par les observations microscopiques on a découvert sur le tissu dont le polype est formé, une infinité de petits grains qui sont vraisemblablement les viscères ou les principaux organes de la vie d'un tel animal.

Quand nous ne retrouverions ni utricules ni trachées dans les minéraux, tout ce qu'on en pourroit légitimement conclure, c'est qu'un appareil organique

plus simple sussit à ce degré de l'Etre.

De quelle finesse, de quelle simplicité ne doivent pas être les organes d'une vie si simple dans des corps aussi purs que l'or & le diamant? Leur extrême ténuité les dérobe à nos sens, & nous ne faurions nous former une idée de leur structure. Parce que nos yeux & nos microscopes, beaucoup meilleurs que nos yeux, ne les apperçoivent point, nous en nions la réalité. C'est outrager la Nature, que de rensermer ainsi la réalité de l'Etre dans la sphere étroite de nos sens, ou de nos instrumens.

Persuadé que le sossiles vivent, sinon d'une vie extérieure, parce qu'ils manquent peut-être de membres; & de sens, ce que je n'oserois pourtant assurer, au moins d'une vie interne, enveloppée, mais très réelle en son espece, quoique beaucoup au dessous de celle de l'animal endormi, & de la plante; je n'ai garde de leur resuser les organes nécessaires aux sonctions de leur économie vitale; & quelque forme qu'ils aient, je la concois comme un progrès vers la forme de leurs analogues dans les végétaux, dans les insectes, dans les

grands animaux, & finalement dans l'homme.

Il y a dans l'homme un cœur, un foie, des poumons, un estomac, &c. Il y a dans les insectes un long vaisseau fort délié en forme d'artère, un sac intestinal & des trachées. Il n'y a dans les plerites que des utricules, des vases propres & des trachées. Des Etres placés au dessous de la plante doivent avoir un appareil d'organes encore plus simple; sa simplicité n'empêche pas qu'il ne soit le type d'un appareil plus composé.

Tout le monde n'est pas en état d'apprécier des généralités un peu vagues. On exige des raisonnemens plus sensibles, des preuves plus frappantes. La même classe des Etres nous les fournira. Ces preuves nous seroient suspectes de toute autre part. Nous n'avons

point ici d'illusion ni de fraude à craindre.

Vovez comme la Nature a empreint, sur les fossiles, les différentes formes du corps humain! Il y a des pierres qui représentent le cœur de l'homme, d'autres imitent le cerveau, le crâne, la machoire, des os, un pied, une main, un rein, une oreille, un œil; d'autres encore représentent les parties sexuelles de l'homme & de la femme. La Nature pouvoit-ellenous annoncer d'une manière plus intelligible, où tendoient les premières métamorphoses de l'Etre?







### CHAPITRE IV.

Des Lithocardites & Bucardites. Des Antropocardites, ou especes de pierres qui ont la figure d'un Cœur bumain.

#### 1. Lithocardites & Bucardites.

LUSIEURS Naturalistes parlent des Lithocardites & Bucardites. On en connoît un grand nombre d'est peces. Peut-être n'est-il aucune contrée de la terre qui ne produise quantité de ces pierres qui représent tent plus ou moins parsaitement la figure d'un cœur. Il n'est pas étonnant, que la Nature ait multiplié, avec tant de profusion, les exemplaires ébauchés d'une si noble partie animale, le siége du mouvement vital. En comparant les disserntes sortes de Lithocardites que produit chaque pays, on remarque entre elles une gradation de ressemblance qui plaît à l'imagination.

### 2. Anthropocardites:

L'espece qui ressemble le plus au cœur humain, & qu'on nomme pour cela Anthropocardite, est celle dont je donne ici la figure (Planche I. Fig. 2.) d'après le Docteur Brookes (\*). Elle mérite une attention particulière. Sa substance est un caillou bleuâtre en dedans. La forme d'un cœur est aussi bien imitée qu'elle puisse l'être. On y distingue le trône de la veine cave, avec portion de ses deux branches. On voit sortir aussi du ventricule gauche le trone de la grande artère, avec sa partie insérieure ou descendante, bien indiquée. Cette pierre est rare. On diroit que la Na-

<sup>(\*)</sup> Natural History, Vol. V:

ture, contente de cette esquisse, en arrêta le trait, & se mit peu en peine d'en multiplier les modeles.

#### CHAPITRE V.

Des pierres qui imitent le Cerveau bumain.

(\*) ou Encephalithes. Elles imitent si bien le cerveau humain, qu'on les prendroit presque pour des cerveaux humains pétrisses, si l'on pouvoit croire à de pareilles pétrisseations. Elles sont graveleuses, argilleuses, & d'une couleur tirant sur le blanc (†).

Le Docteur Plott (§) parle d'une Encephaloïde très fingulière qu'il dit avoir vue. Elle ressembloit à la base d'un cerveau humain, ou au cervelet rensermé dans la dure-mère. On en voyoit sortir des portions de plusieurs paires de ners coupés, & de plus un prolongement de la même substance, d'où sortoient encore

d'autres paires de nerfs.

#### CHAPITRE VI.

Des Carnioïdes ou pierres qui représentent le crâne humain. Des Hyppocephaloïdes.

On trouve en plusieurs pays des pierres qui reprétentent divers fragmens du crâne humain. On en a trouvé aussi dans la Suisse & dans l'Estrie, qui le représentent en entier, avec les os de la face.

<sup>(\*)</sup> Musæum Calceolarium Settali. (†) Oryctologie de Mr. Dargenville.

<sup>(\$)</sup> The Natural Hillory of Oxfordshire.





Les Actes ou Mémoires de l'Académie de Suéde font mention d'un pareil crâne pierreux dont la partie, qui représentoit la mâchoire supérieure, portoit quelques petits os qui imitoient assez bien des dents. Aussi le Dr. Leyel prétend-il, dans une Differtation sur cette pierre, que c'est un crâne véritable pétrissé; mais ce qui auroit du le détromper, c'est qu'il a trouvé un offelet semblable dans une autre pierre qui avoit à peu près la forme de l'os de l'épaule d'un homme: car assurément l'omoplate n'est du tout point faite pour porter des dents.

Scheuchzer parle d'une espece de Carnioïdes dont on trouve quantité aux invirons de Basse: ce sont des pierres graveleuses & argilleuses, de couleur jaunâtre, qui ont une suture dans le milieu, & qui imitent le crâne humain avec assez de ressemblance (\*).

Le crâne de la fameuse tête prétendue pétrisiée, trouvée sur les montagnes du village de Sacy, à deux lieues de Reims, n'est qu'une pierre de la même espece. Outre que l'épaisseur monttrueuse & inégale du crâne, & le rétrécissement extraordinaire des orbites, des narrines, & des autres ouvertures, trois fois plus étroites que dans les crânes véritables, prouvent évidemment que ce ne sauroit être une pétrification; le merveilleux d'une pareille production cesse entièrement lorsque l'on vient a considérer que dans les carrières de Heddington on a trouvé des Hyppocephaloïdes de différente grosseur, c'est-à-dire des pierres qui représentent la tête d'un cheval, avec les oreilles, le toupet entre deux, un peu de nez, la place des veux, & le reste de la tête, excepté la partie inférieure (†). La grosseur de ces pierres est fort au dessous de celle d'une tête de cheval ordinaire, & on ne s'est jamais avisé de les prendre pour des têtes pétrifiées de cet animal. Ces Hyppocephaloïdes font trop fingulières pour

(†) Musæum Wormianum.

<sup>(\*)</sup> Specimen Lithographiæ Helveticæ curiofæ.

n'en pas donner ici la figure d'après les Auteurs qui ont vu ces fortes de pierres fingulières (Voyez, Plan-

che II. Fig. 1.)

On rencontre fouvent dans plufieurs montagnes d'Allemagne, diverses especes de Carnioïdes plus ou moins parfaites.

#### CHAPITRE VII.

Pierres qui représentent la Mâchoire humaine.

E sont d'abord les deux mâchoires de la tête sosfile dont je viens de parier. Les mémoires de l'Académie de Suéde & d'autres Livres sont mention de pierres semblables représentant la mâchoire humaine, soit supérieure, soit inférieure, même avec les alvioles des dents,

#### CHAPITRE VIII.

Os bumains fossiles,

L n'est pas rare de voir des pierres qui ressemblent à dissers os du squelette humain. Il n'est presque pas de cabinet de curiosités naturelles, un peu assorti, qui n'en possede quelques-uns. Ici ce sont des vertèbres, là des omoplates, ailleurs des os du bras ou de la cuisse. On en voit dont l'intérieur est rempli d'une espece de substance assez semblable à de la moëlle (\*).

<sup>(\*)</sup> Bayeri Oryctographia Norica; Musæum Zachinelli, &c.

#### CHAPITRE IX.

Pierres qui imitent la forme du Pied de l'homme.

## 1. Première espace.

du mont Shotover, des pierres qui représentent le pied humain coupé un peu au dessus de la cheville. Les doigts n'y sont point marqués, mais la cheville y est très sensible. On en voit la figure Planche I. n. 3. Le pied est fort élevé, & encore plus long, ayant plus de deux pieds Anglois de longueur. C'est l'espece la plus longue: on en trouve au même endroit de beaucoup plus petite. Ces pierres sont de couleur cendrée (\*).

2. Seconde espece.

Le pes lumanus Saxeus, dont parle un autre Naturalifte, mérite encore à plus juste tître le nom d'andropodite. C'est une pierre qui représente le pied gauche d'un jeune homme avec les articulations, les doigts & l'os antérieur de la jambe (†).

## 3. Troisième espece.

Une autre espece sait voir la sigure d'un pied humain, au point d'y reconnoître, les rotules & les petits os. L'imitation est si exacte qu'elle a sait dire qu'on seroit tenté de prendre ce pied pour celui d'un homme changé en pierre par la vertu pétrissante de la tête de Meduse: ut diceres lapidos bominis à Medusa permutati (§).

<sup>(\*)</sup> The Natural History of Oxfordshire. (†) Museum Wormianum.

Musaum Calceolarium Settali.

#### CHAPITRE X.

#### Pierre de Rein.

La figure 7 de la Planche I. représente une pierre de rein, ami nommée parce qu'elle a la forme d'un rein, avec le tronc d'un des uretères qui sort de sa partie concave. Cette pierre a cela de particulier, que, lorsqu'elle est fraichement déterrée, elle a la couleur d'un véritable rein, & le tronc d'uretère qui en sort est si mou qu'on le coupe aisément avec un canif; mais en moins d'une heure il devient dur comme le reste de la pierre Au moins c'est ce qui arriva à celle dont parle le Dr. Brookes, dans son Histoire Naturelle d'où j'ai tirai la figure que j'en donne.

## C H A P I T R E XI.

## Olites, ou pierres Auriculaires.

Les pierres ressemblent à une oreille humaine. Elles en représentent la sorme extérieure: le creux de l'oreille y est bien marqué. Ces olites sont communes cans quelques carrières d'Angleterre, surtout dans celles du mont Shotover, & aux environs de la ville de Somerton, où le Dr. Plott en a trouvé plusieurs. On en voit ici une sur la Planche I. Fig. 5.

## C H A P I T R E XII.

## Pierres qui représentent un œil.

Ly a plusieurs especes de pierres qui représentent un œil. Nous n'en rapporterons que quatre especes.

## 1. Première espece.

La première espece, celle que Pline a décrite & nommée Leucophtalmos, est blanchâtre, & représente le blanc de l'œil, selon Mr. Dargenville. Mais il paroît que le Naturaliste moderne a mal interpreté le nom que le Naturaliste ancien a donné à cette pierre. Pline n'a pas voulu dire qu'elle représentoit le blanc de l'œil, mais plûtôt qu'elle imitoit la figure d'un œil blanchâtre, ou marqué de blanc au centre de la prunelle, ce que nous expliquerons tout à l'heure en parlant de la quatriéme espece de ces pierres.

## 2. Seconde espece.

L'Ocyophtalmos ou Acyophtalmos, comme l'écrivent quelques Auteurs, est de la même couleur & fait voir un petit œil faillant & pointu.

## 3. Troisième espece.

Une troisième espece de pierre de la même nature, qu'on nomme *Triophtalmos*, porte la figure de trois yeux, d'où lui vient son nom.

## 4. Quatriéme espece.

Celle dont on voit la figure Planche I. n. 4. a un cercle extérieur blanchâtre, enfuite une Zone circu-

laire de couleur foncée qui est celle de la pierre, puis au centre un petit rond blanc qui ne ressemble pas mal à une taie ou cataracte dont la prunelle seroit chargée. C'est la pensée d'un Naturaliste Anglois qui l'a d'écrite d'après l'original. Il conjecture que ce pourroit bien être l'œil de Belus mentionné par Boot (\*), & que le Leucophtalmos de Pline n'en est qu'une varieté, qu'il nomme ainsi à cause du blanc qui couvre le centre de la prunelle (†).

## 5. Cinquiéme espece.

Une cinquiéme espece représente deux yeux l'un à côté de l'autre sur une ligne parallèle, avec une juste distance entre deux. On la nomme *Diophtalmos*. C'est une très belle onyx.

#### C H A P I T R E XIII.

#### Pierres Mammillaires.

Ces pierres, qui ne font pas rares, représentent la mammelle d'une semme. Le bouton ou mammelon y est bien dessiné & très éminent. On y voit aussi l'aréole ou la couronne qui l'entoure, & elle y paroît semée de petites protubérances, comme dans le Naturel.

## 1. Première espece.

J'en connois deux especes. Celle dont je donne ici la figure (*Planche I. Fig.* 3.) est la plus ressemblante. Je l'ai vue, & je puis prevenir le Lecteur que le burin n'a point assez exactement copié la belle forme de l'original.

<sup>(\*)</sup> De Lapidibus & Gemmis. (†) The Natural History of Oxfordshire by Rob. Plott.

## 2. Seconde espece.

On en voit une autre espece dans l'Histoire Naturelle du Dr. Brookes (\*). j'y renvoie le Lecteur.

#### HAPITRE XIV.

Pierre nommée Lapis Chirites, représentant une Main bumaine.

CETTE pierre striée, de nature un peu gypseuse, représente la paume de la main avec des formes de doigts & d'ongles de couleur de chair. C'est un des plus beaux fossiles que l'on puisse voir.

#### CHAPITREXV.

Pierres qui représentent un Muscle.

n en distingue deux especes particulières, une grande & une petite.

## 1. Première espece.

La première espece (même Planche Fig. 6.) est fort longue à proportion de sa grosseur. L'intérieur est une forte de matière pierreuse jaunâtre; la surface extérieure est d'un blanc poli & luisant, & légérement marquée de lignes qui l'entourent en forme d'anneaux, comme les plis de l'enveloppe d'un muscle ordinaire. L'un des deux bouts est plus gros que l'autre. Elle

<sup>(&#</sup>x27;) Volume V.

n'est pas ronde, comme un cylindre, mais ovale & tant soit peu applattie d'un côté.

## 2. Seconde espece,

La petite espece ne differe de la grande, qu'en ce que l'ovale n'en est point applatti.

#### C H A P I T R E XVI.

Pierres qui représentent le Nert olfactoire.

l'on tire une quantité de petites pierres jaunâtres, longues, toutes semblables les unes aux autres, qui ont la forme exacte du nerf olfactoire entier. L'extérieur est lisse & poli: l'intérieur est creux. On voit une de ces pierres Planche II. Fig. 2.

#### C H A P I T R E XVII.

Des pierres appelléss Orchis, Diorchis & Triorchis.

Nous voici parvenus aux modeles fossiles des organes de la génération. Quoique ce ne soient que des pierres, peut être se trouvera-t-il quelques Lecteurs dont la fausse délicatesse sera offensée de ces représentations. Nous respectons assez leurs serupules pour tâcher de les lever par ces belles remarques d'un Auteur moderne:

", Ce n'est pas sans raison que les parties de la génération ont été appellées les parties nobles, puisqu'elles servent à l'ouvrage le plus admirable que so forme la Nature; on leur rendoit autresois les mê-

mes hommages qu'aux Dieux: le foleil & les autres Astres ont été mis avec moins de raison au nombre des Divinités; leurs influences n'offrent rien de si merveilleux que la rosée séconde qui , découle des parties naturelles; les Livres facrés ne nous inspirent que de la vénération pour ces organes; ils ordonnent qu'on coupe la main à qui ofe les outrager; ils excluent du ministère sacré les hommes mutilés, la nouvelle loi les éloigne de même de ses autels: les Caffres victorieux ne prennent pour monumens de leur gloire que les parties nobles de leurs ennemis, ce font-la leurs , statues, leurs hittoires, leurs arcs de triomphe; ; il en font des colliers à leurs femmes, ils en font des présens à leurs amis. Notre histoire ne parle qu'avec horreur de Villandre qui ofa porter la main aux parties naturelles de Charles IX. Par ces parties l'homme affermit son empire sur la moitiédu genre humain, elles sont le sceau de l'union & de la paix qui rend les familles heureuses. Dans la n societé elles sont d'une nécessité absolue: l'homme & la femme en se mariant se promettent une sidélité mutuelle, ils s'affurent l'un de l'autre par des fermens inviolables; mais les loix humaines, autorifées des loix divines, nous dégagent de ces germens quand nous sommes incapables de nous , rendre les devoirs mutuels.

, Nous pourrions entrer ici dans des détails qui feroient susceptibles d'explications curieuses: de vrais savans ne s'imagineroient pas qu'on sit une insulte à leur modestie en les leur presentant. Ils croient, avec raison, qu'on peut porter sa curio-sité sur tous les objets qu'étale la physique: les parties même qu'une bizarre contradiction a fait appeller nobles & honteuses, ne leur sont pas détourner les yeux; leur esprit qui y cherche le méchanisme du grand œuvre de la Nature, ne pense qu'à s'instruire; l'admiration qui suit leurs recherches tient toûjours leur cœur en sureté. Mais tous les

esprits ne pensent pas avec cette élévation & cette , justesse. Il y en a de soibles qui sont dominés par les sens & par l'imagination; la petitesse des ma-2 chines délicates, feches & fragiles dans lesquelles , ils sont renfermes, forme une complexion facile à emouvoir, la moindre bluette y produit d'abord un embrasement universel: comme tout est conta-, gieux pour eux, tout les effarouche, ils voudroient que le nom des parties naturelles fût retranché des , Livres de l'Art; peut-être voudroient-ils encore 22 que ces parties mêmes fussent retranchées des corps : 2 du moins leurs vains scrupules semblent accuser la Nature d'avoir choisi une voie honteuse pour mul-22 tiplier le genre humain. Mais que ces esprits sont extraordinaires. Cette foiblesse est indigne d'un " esprit raisonnable, &c. (\*)."

Il feroit austi ridicule de vouloir retrancher certaines matières de l'Histoire Naturelle, que de supprimer dans la Nature les parties qui la renouvellent. Du reste, les Lecteurs senses comprendront aisément que les pierres que je vais mettre sous leurs yeux entrent nécessairement dans le plan de cet ouvrage, comme dans celui de l'échelle universelle des Etres. C'est asfez pour justisser la liberté que je prends de les dé-

crire.

#### I. Orchis.

L'Orchis est une pierre qui représente un testicule de l'homme ou d'un animal quelconque. On a vu des individus humains qui n'en avoient pas plus d'un.

#### 2. Diorchis.

Lorsque cette pierre représente les deux testicules, on la nomme *Diorchis*. C'est l'espece la plus commune.

<sup>(\*)</sup> L'Anatomie de Heister, Tome I, p. 585. & Suir.

Il y a des Diorchis d'une grosseur prodigieuse: telles sont celles dont parle le Dr. Plott, & qu'il a trouvées au côté occidental du mont Shotover : montagne & téconde en ces sortes de productions, qu'on pourroit la comparer à un attelier où la Nature a déposé quantité de modeles des différentes parties du corps humain.

## 3. Triorchis.

La pierre, nommée Triorchis, représente trois testicules; ainsi il se rencontre quelquesois des hommes à qui la Nature libérale en a donné autant. N'est-ce pas un phénomène remarquable, que l'on trouve dans les fossiles des types de cette monstruosité?

#### H A P I T R E XVIII.

De la pierre nommée Scrotum humanum. Voyez Planche I. Fig. 1.

JETTE pierre, qui représente le Scrotum, c'est-àdire la bourse contenant les testicules, est d'un blanc sale, & la surface en est fort ridée Ce n'est pas seulement par sa forme externe qu'elle imite cette partie de l'homme. L'organisation interne paroît y être également analogue. En touchant ce Scrotum pierreux, on croit sentir que chaque testicule est contenu dans une bourse particulière musculeuse, comme si l'intérieur en étoit divisé en deux par la cloison formée de la duplicature du Dartos, ainsi que dans le véritable scrotum humain. Une autre singularité de cette pierre, c'est qu'on voit à sa partie supérieure une espece de canal, rempli d'une fubstance spongieuse, affez semblable à une portion de l'urethre,

#### CHAPITREXIX.

Des Priapolites, Colites & Phalloides.

C<sub>E</sub> font des pierres qui représentent le membre viril enflé avec ses testicules. Il y en a de plusieurs sortes.

1. Première espece.

Le plus beau de tous les Priapolites eft, sans contredit, celui dont je donne la figure Planche III. n. 1. La ressemblance est aussi parsaite qu'on puisse la desirer. L'imagination n'a rien à y suppléer. Sa couleur est jaunâtre: On voit dans le milieu un canal rempli de matière cristalline, très relatif au conduit de l'urethre, le gland percé à son extrémité, avec le prépuce qui le reçouvre, les deux testieules bien sormés & pendans à la racine de la verge. Comme j'ai vu ce Priapolite, je puis insister sur la sidélité de la figure & de la deferrition.

Ce fossile se trouve en Saxe: ce qui sait que les Auteurs l'ont nommé Priapolites Saxoniæ cum appensis

testibus (\*).

## 2. Seconde espece.

Il y a des Colites dans les Pyrénées, mais ils n'ont point de testicules. Ce sont des Cylindres de couleur jaunâtre, traversés par un canal cristallisé, comme dans le précédent, imitant le canal de l'urethre, du reste saus aucune forme de gland ni de testicules; il y a seulement une apparence d'ouverture à l'une de ses extrémités.

3. Troi-

<sup>(\*)</sup> Oryctologie de Mr. Dargenville,



9.7. S. direx.



## 3: Troisieme espece:

Le Priapolite de Castres en Languedoc, ne différe de celui des Pyrenées que par sa couleur qui est grisatre: la forme d'ailleurs est la même (\*).

#### HAPITREXX

Pierre nommée Histerapetra.

'HISTERAPETRA que l'on voit même Planche Fig. 2. est de forme ellyptique, un peu élevée en cône par dessus, & plate en dessous: elle imite la vulve d'une femme. Cette pierre se trouve dans le Roussillon près du village de St. Laurent de Cerdans, dans la Vallée de Custuia (†).

#### CHAPITREXXL

De l'Histerolithos, ou Diphys, ou Diphrys.

ous venons de voir les deux sexes représentés l'éparément par des pierres différentes: les voici réunis dans le même fossile, comme si la Nature eût voulu

en faire le type des hermaphrodites

L'Histerolithos, ou Diphys, est une pierre seloni quelques - uns, & selon d'autres une coquille bivalve fossile, qui représente d'un côté le partie naturelle de la femme avec les grandes levres fort étendues & élevées, & de l'autre côté les parties de l'homme. Les unes & les autres sont si bien imitées, dit Pline, qu'on

<sup>(\*)</sup> Oryctologie de Mr. Dargenville. (†) Là-même.

les croiroit propres à l'acte de la génération, fi elles n'étoient pas de pierre : ut concubitui venereo aptum

dixeris, nisi lapis esset (\*).

Ce fossile se trouve en abondance en plusieurs endroits, dans la Gotlande en Suéde, dans l'Evêché de Treves, en France dans le Roussillon, & aux environs de la ville de Castres. Il est rare que l'on ne trouve qu'une seule de ces pierres. Il y en a ordinairement plusieurs accrues les unes auprès des autres dans la même roche.

Gesner, Agricola & Wormius nomment ce sossile Diphys (†). Scheuchzer lui donne le nom de concha

veneris lapidea (8).

On en voit ici la figure même Planche Fig. 3.

#### C H A P I T R E XXII.

Caillou connu sous le nom de Puer in fasciis.

C'est un caillou oriental oblong, dont la marbrure rouge renferme la figure bleuâtre d'un enfant en maillot, d'où lui vient le nom de *Puer in fasciis*. La représentation n'est pourtant pas si exacte qu'il ne faille un peu s'y prêter. Mr. Dargenville en a donné la figure dans son Oryctologie (§§).

(†) Mufæum Wormianum. (§) Pifcium Querelæ. (§) Page 208. Planche 6. n. 5.

<sup>(\*)</sup> Plin. Hift. Liv. XXXVII. Chap. X.

#### CHAPITRE XXIII.

Autre caillou représentant les fesses d'un enfant.

CE caillou oriental est rond & représente, sur un fond brun, les sesses bien distinctes d'un ensant dont les jupes seroient relevées. On en peut voir la figure dans l'ouvrage que je viens de citer (\*).

#### C H A P I T R E XXIV.

Des Figures humaines empreintes sur des Agathes, & autres pierres.

N voit, dans les cabinets des curieux, des agathes qui portent des empreintes naturelles d'une tête humaine très bien deslinée. Tels sont deux petits portraits de Negres, l'un avec la tête nue, l'autre coëssé d'un petit chapeau à l'Espagnole. Tel est encore un portrait noir dans la manière de Rembrant, où l'on voit très distinctement le nez, la bouche, l'œil, le front, le menton, les cheveux & la draperie.

Wormius fait mention d'une pierre qui representoit parfaitement un homme dont on voyoit toutes les parties

les parties.

Bartholin parle de certains cailloux qui semblent avoir été travaillés au tour, tant ils représentent délicatement les yeux, le nez, la bouche, les bras, les pieds & les autres parties du corps humain.

<sup>(\*)</sup> Même Page, même Planch. n. 4.

## C H A P I T R E XXV.

D'un Rocher appellé le Moine pendu.

paroît un rocher féparé du reste d'une montagne, tellement suspendu, & ressemblant si fort à un Hermite, qu'on l'appelle communement. Il Frate impiccato, ou le Moine pendu (\*). Il paroît que les pierres devoient représenter l'homme de toutes les manières, par parties & en entier, en grand & en petit, en empreintes plates & en relies.

#### C H A P I T R E XXVI.

Conclusion des Chapitres précédens.

In me seroit aisé d'augmenter ce catalogue de curiofités naturelles d'un très grand nombre de piéces aussi fingulières, & dont l'existence est également constatée. Je pourrois y joindre, par exemple, les cailloux dont parle Moncomp dans ses Voyages: il dit avoir trouvé, sur le chemin du Mont Sinai au Caire, des cailloux qui représentoient de grands cœurs, & qu'en ayant pris un qui paroissoit avoir une cicatrice, & l'ayant sendu & ouvert, il y avoit trouvé un cœur blesse dans chacun des côtés du caillou (†).

Mais c'en est assez, je crois, pour faire voir que la Nature, en travaillant les pierres, modéloit véritablement les différentes formes du corps humain. La sigure constante de chaque espéce de pierres que je viens

(†) Là - même.

<sup>(\*)</sup> Voyez le Journal des Savans. an. 1677.

de mettre sous les yeux de mes Lecteurs, annonce de plus que ce ne sont point des jeux du hazard, mais les produits d'autant de germes particuliers, des réalifations du modèle unique de tous les Etres, des animaux vivans, quoique dénués en apparence de sens & conséquemment de mouvement progressif & de vie extérieure. Je dis en apparence, car ils pourroient posséder ces avantages à un degré si foible qu'il ne nous sût pas sensible, & néanmoins si réel qu'il pût se faire appercevoir en prenant une teinte plus forte.

Ces Etres nous paroifient placés bien bas dans l'échelle. Ils en ont cependant beaucoup d'autres, au dessous d'eux. Les sels, les souphres, les bitumes, les huiles sont des degrés inférieurs aux métaux & aux pierres. Au dessous des huiles il y a les animaleules aëriens, ignés, aqueux, terreux, systèmes organiques les moins composés que l'on connoisse, & réputés pour cela les premières préparations de l'esorit

animal.

En contemp'ant l'Etre dans les pierres, nous devons donc nous fouvenir que, pour atteindre ce degré, il a passé par un nombre & une varieté de transformations qui excédent la force de l'imagination la plus vaste, & qui toutes préparoient de loin la forme humaine.



#### SECONDE PARTIE.

## C H A P I T R E XXVII.

De l'intérieur des fossiles confidéré comme un type de l'organisation bumaine.

prob ême. Ceux d'entre les Naturalistes qui s'obstinent, avec le vulgaire, à les regarder comme des corps bruts, ne peuvent disconvenir pourtant que leur tissu intérieur ne soit composé de sibres & de veines entrelacée les unes dans les autres.

Les minéraux; dit Mr. Wallerius (\*), font des fubstances qui croissent sans paroître avoir de vie, & sans qu'on remarque qu'aucun suc visible circule ou

soit contenu dans leurs fibres ou veines.

Que font ces fibres & ces veines sensibles dans un très grand nombre de fossiles, sinon des organes? L'organisation des os, des muscles, des chairs, en un mot de tout le solide animal est-il autre chose qu'un entrelacement de fibres & de fibrilles qui se croisent en plusieurs sens, & s'arrangent sous différentes combinaisons, en paquets, en reseaux, en cordons, en lames, en houppes, &c. avec différens degrés de tension & de roideur?

" Il y a des Naturalistes qui prétendent que les mi-" néraux ont une vie semblable à celle dont jourssent " les végétaux : mais personne n'ayant encore pu jus-" qu'à-présent remarquer, même à l'aide des meil-" leurs microscopes, que ces substances eussent un

<sup>(\*)</sup> Minéralogie ou Description générale des substances du Regne Minéral; au commencement.

contenu dans des fibres ou veines; personne n'ayant établi ce sentiment par quelques preuves; & d'ailleurs étant impossible de se former une idée de la vie en général sans un suc qui circule, on ne voit point sur quel sondement on attribueroit une vie aux minéraux, à-moins qu'on ne voulût appeller vivant tout ce qui a la faculté de croître & de s'augmenter: en admettant cette supposition, il n'est pas douteux, qu'on ne puisse dire que les minéraux vivent (\*)."

Si l'on n'a point d'autre raison pour refuser aux minéraux une vie particulière, que de nier qu'ils soient imprégnés d'un suc vivisiant, ni d'autre raison de nier l'existence de ce suc, que parce qu'on ne l'a pas encore apperçu, on peut aisément les résuter l'u-

ne & l'autre.

Quand il feroit vrai qu'on n'eût point apperçu de fluide circulant dans les vaisseaux fibreux des fossiles, ni glandes, ni vésicules, ni mammelons qui tinssent en dissolution un suc nourrricier, ni trachees qui en aidassent la siltration, ce seroit moins une marque de la non existence de ce fluide, que de son extrême sinesse. Car, pour tirer nos exemples, des corps les plus purs & du tissu le plus serré, ce qu'on nomme paille ou désaut dans les pierres sines, pourroit bien être un épanchement de ce suc extravasé, qui en constateroit la réalité. Les esprits animaux sont un fluide presque universellement reconnu, quoiqu'aucun Anatomiste ne l'ait vu, quoique personne même n'en ait apperçu les traces.

Je ne pense pas qu'il faille un grand appareil de preuves pour persuader que les sossiles contiennent un suc qui en pénétre toutes les parties. On voit l'eau distiller des voutes des grottes, & l'on ne sauroit douter qu'elle ne se filtre au travers de la roche. Un caillou augmente de poids, après avoir resté que que temps

<sup>(\*)</sup> Minéralogie de Mr. Wallerius. 2. Observation.

dans l'eau, foit sur le bord d'une rivière ou de la mer, sans-doute parce qu'il s'en est imbibé & comme saoulé. "Monconys rapporte dans ses voyages, qu'une pierre qu'on avoit mise dans un matras où il y avoit de l'eau, & qu'on avoit bouché très exactement, avoit tel ement augmenté de volume au bout de quelques années, qu'il sut impossible de la retiprer du matras sans le casser (\*)." J'ai vu aussi dans une bouteille une pierre qui n'y avoit sûrement pu entrer dans l'état ou elle étoit. Ces dernières expériences prouvent que ces pierres s'étoient nourries d'eau par intussusception, & que, par une vertu interne assimilative, elles en avoient converti les parties

en leur propre substance.

Combien de pierres font graffes huileufes & au toucher! D'où vient cette transpiration graffe & huileufe, finon du fluide semblable qu'elles contiennent! Combien de pierres se distillent, & donnent à la distillation plus ou moins de liqueur! Combien de pierres se durcissent au seu par l'évaporation du fluide qui les amolissoit! En général toutes les pierres en se retroidissant après la fusion deviennent concaves à la fusface, & la masse fondue est plus légère que n'étoit la pierre avant que d'entrer en suson (†). C'est qu'à la fusion, le suc contenu dans les sibres, & les veines, s'évapore; les parois des unes & des autres s'assissifient en se rapprochant; la diminution du poids vient de la dissipation du fluide; & la concavité de la surface de l'assissifiement des sibres & des veines.

La couleur des pierres précieuses ne vient que du fuc métallique dont elles sont imprégnées: suc extrêmement fubtil où sont trés-finement dissoutes des particules de fer pour donner la couleur rouge au rubis, de cuivre pour faire le bleu dans les saphirs; de cuivre & de plomb pour rendre la chripolite d'un jaune

<sup>(\*)</sup> Metallique de Mr. Wallerius. 3. Obfervation. (†) Là même, page 6.

verdâtre; de cuivre & de fer pour former le beau

verd de l'éméraude & du bérylle, &c.

Il y a des pierres qui semblent être des éponges pleines du fluide électrique. Enfin tout nous confirme que nous avons raison de regarder les pierres comme des systèmes de solides arrosés par un sluide, quel

qu'il foit.

Nous ne prétendons pas qu'elles aient une vie semblable à celle des végétaux. Il n'est donc pas nécessaire que le Suc qu'elles contiennent y ait une marche semblable à celle de la seve dans les plantes. Une simple pénétration ou imbibition, un arrosement sussit peut-être à l'espece de leur économie vitale. Ou peut-être encore est-ce quelque chose de plus simple dans les échellons les plus bas. Tout vit; mais la vie est réduite à ses moindres termes dans les premières réalisations du prototype (\*).

Cependant les fibres & les veines des fossiles ou on en découvre à la simple vue, semblent destinées à en siltrer un suc nourricier: cette conjecture n'a r'en d'étrange.

Les tales & les ardoises, l'or, l'argent & tous les folliles lamineux ont leurs feuilles attachées par de petits fibres qui vont transversalement d'une feuille à l'autre, comme les sibres qui lient ensemble les lames

dont les os font formés dans l'animal.

Parmi les fibres pierreuses & métalliques, il y en a dont la structure imite celle de plusieurs fibres animales. La numismale a des fibres tournées en forme de spirales, comme celles du cœur; le plomb en a de tortueuses & d'annulaires, comme celles de la plevre; l'antimoine en a de plices en zig-zag, comme les sibres musculaires, &c. Qui connoîtroit l'intérieur de tous les fossiles, y verroit peut-être des types de toutes les fibres animales.

Une pierre est ordinairement un tout d'une structure assez unisorme. Elle n'est point composée de

<sup>(\*)</sup> Voyez dans le Livre intitulé de la Nature, Tome IV. des preuves & des faits fanfibles concernant la vie des fossiles

folides d'une consistance ou d'une espéce disférente. Un métal a le même caractère d'uniformité dans sa texture. Ce n'est pas qu'on ne voie aussi des sossiles dont le tissu est plus serré dans une partie & plus lâche dans une autre partie; d'autres qui ont une sorte de noyau, ou de cœur, à leur centre; d'autres dont l'intérieur est rempli d'une apparence médullaire. Ce sont autant d'échellons qui s'élevent les uns au dessus des autres.

Le grand nombre des fossiles sont plus unisormes dans leur organisation, & cette unisormité les met au dessous de ceux qui y sont moins asservis. La Nature s'étudiant à tourner & à tisser la matière sibreuse, commença par les moindres élémens, par les combinaisons les plus aisses, pour s'élever gra-

duellement à des composés plus favans.

Il y a une gradation d'appareil fibrillaire dans les fossiles. Pour juger en combien de manières la Nature l'a varié, multiplié & nuancé, il faudroit avoir une minéralogie complette, une énumeration exacte de toutes les lubstances fossiles, & de plus en voir le tissu à découvert. Quand aurons-nous une Minéralogie complette? Assurément il y a encore bien des Etres inconnus à ajoûter à celles de Wallerius & de Bomare. Quand aurons-nous des instrumens qui nous mettent en état d'anatomiser tous les minéraux connus?

## C H A P I T R E XXVIII.

Passage des Minéraux aux Plantes.

Es pierres fibreuses, c'est-à-dire celles dont les fibres sont sensibles, forment le passage des minéraux aux végétaux. Elles approchent si près de ceux-ci, que, le préjugé mis a part, il seroit difficile de les en distinguer. Tels sont les mica, les tales, les pierres

ollaires, les amiantes, les asbeftes, qui composent des familles confidérables. Nous allons entrer dans quelques détails fur ces pierres, autant qu'elles ont de rapport avec l'objet principal de cet Ouvrage.

## CHAPITRE XXIX.

#### Les Mica.

Les mica font des pierres composées de particules en forme de petites écailles, ou lames, attachées les unes aux autres par des fibres transversales de la manière que j'ai dite ci-dessus (\*). Elles sont ordinairement tendres & friables.

Le seu desséchant leurs sibres & en détruisant la structure, les raccornit & le rend dures au toucher.

Ces pierres varient d'une espece à l'autre pour la consistance, la figure & l'arrangement de leurs parties.

## 1. Première espece.

#### Mica roide.

Cette première espece a ses lames ou écailles roides, sans aucune flexibilité. La couleur varie chez les individus: il y en a de blanes, de jaunes, de verds, de rouges & de noirs: mica rigida.

## 2. Seconde espece.

## Mica flexible.

Celle - ci a de grandes lames flexibles: sa couleur est un blanc argenté: mica flexilis argentea.

<sup>(\*)</sup> Chapitre XXVII.

3. Troisième espece.

Mica écailleux à lames pointues.

Les écailles de ce mica sont minces & pointues: mica particulis tenuioribus acuminatis.

4. Quatrième espece.
Mica brillant.

Les lames de cette espece sont luisantes & demitransparentes: mica semi-pellucida.

> 5. Cinquiéme espece. Verre de Moscovie.

Le verre de Moscovie, vitrum Moscovitum, a des lames aussi transparentes que du verre.

> 6. Sixième espece, Mica strié.

Ce mica paroît plûtôt composé de filets parallèles, arrangés en faisceaux, que d'écailles, tant elles sont fines & allongées: mica particulis oblongis.

7. Septiéme espece.
Mica demi-sphérique,

Les lames de cette espece sont rangées circulairement autour d'un centre commun, où elles viennent se réunir pour la plûpart. Ce mica demi-sphérique se trouve à Spogol en Finlande (\*): mica hæmispherica.

<sup>(\*)</sup> Minéralogie de Wallerius. Ce Naturaliste fait une autre distribution des mica, peut-être meilleure que la mienne, mais je ne fais pas une méthode.

8. Huitième espece.

Mica irrégulier.

C'est celui dont les parties lamineuses semblent ne garder aucune régularité dans leur sigure ni dans leur arrangement: mica squammulis inordinaté mixtis.

#### C H A P I T R E XXX.

Les Tales.

phenomènes, feulement avec des variations finement graduées dans la forme, la confiftance, & le calibre des petits feuillets qui les composent. Le tissu en est plus ferré, ce qui leur donne plus de massiveté.

Plus on compare la ftructure des mica & des tales à celle des os, plus on se convainc que l'une est une

étude de l'autre.

#### C H A P I T R E XXXI.

Les Pierres Ollaires.

INTÉRIEUR des pierres ollaires offre à la première vue des amas confus & irréguliers de petits feuillets, de filamens & de petits grains: ce font des paquets de fibres, comme l'Anatomie en fait voir une infinité de plus ou moins gros dans le corps animal.

#### C H A P I T R E XXXII.

Les Roches de corne.

On appelle roche de corne une pierre qui par sa structure seuilletée est analogue à la corne des animaux, à laquelle elle ressemble aussi par sa couleur. On sait que la couleur des corps provient du fluide qui les pénétre & les teint en les pénétrant: ce qui rend l'analogie entre cette pierre & la corne animale plus complette. Nous verrons dans la suite que nos ongles sont des extraits persectionnés de la corne des quadrupedes.

Il y a furtout une espece de roche de corne dure & noire, qui ressemble plus que toutes les autres au sabot du cheval, comme l'ont observé les Naturalistes; les autres especes en approchent plus ou moins. Les seuilles de celles - là se levent & se détachent con-

me les feuilles de la corne.

#### C H A P I T R E XXXIII.

Les Amiantes.

On s'apperçoit, en confidérant les amiantes & les asbestes, que la Nature, parvenue à ce genre de productions, a déja considérablement perfectionné le système fibrillaire.

Les amiantes font composées de fibres dures & coriaces qui ont beaucoup de rapport avec celles des substances charnues. Elles sont ou disposés parallèlement, ou elles se croisent & s'entrelacent pour former des couches ou membranes réticulaires.

2. Les différentes especes d'amiantes, dit Mr. Wal-

elles font ordinairement flexibles jusqu'à un certain point; on peut même les filer & en faire de la toile; ce font aussi les plus légères des pierres, attendu qu'elles nagent à la surface de l'eau; il n'y en a point qui aient plus d'analogie avec le règne animal & végétal par leur mollesse & leur légéreté. & furtout par leur organisation ". Je vais parler de quelques especes dans l'ordre où elles se présenteront.

## I. Premiere espece.

## Amiante de chypre, ou lin fossile.

Ce lin fossile ressemble beaucoup, pour la couleur & la substance, à un paquet ou faisceau de cheveux gris. On l'appelle aussi laine de montagne: lana montana.

# 2. Seconde espece. Cuir fossile.

Le cuir fossile, ou cuir de montagne, a des sibres molles, étroitement unics les unes aux autres, entre-lacées par d'autres sibres, dont la texture est tout-à-fait coriacée. Il ressemble parfaitement a du cuir, dont il prend le nom: corium montanum.

## 3. Troisième espece.

## Chair fossile. Caro montana.

La chair fossile est encore une amiante composée de l'assemblage de plusieurs membranes epaisses & solides, & si analogues a des membranes charnues qu'on n'a pu lui en resuser le nom. Il est à remarquer que ce nom lui a été donné avant toute idée d'un système semblable à celui que j'expose, & par des Naturalistes qui étoient fort éloignés d'envisager la Nature sous le

même point de vue que je la considere à ce moment. Frappes de la ressemblance, ils ont rendu hommage à la verité, même en la contredisant; &, en suivant une route contraire à celle qui devoit les conduire au vrai système, ils nous l'ont indiquée.

#### C H A P I T R E XXXIV.

Les Asbestes.

Es asbestes, composés de fibres appliquées longitudinalement les unes contre les autres par faisceaux, ont avec les nerss & les muscles les mêmes rapports organiques que les amiantes ont avec les chairs, si ce n'est que les fibres des asbestes n'ont pas la flexibilité des fibres nerveuses & musculaires, comme celles des amiantes ont la souplesse des fibres charnues.

On diftingue l'asbefte mûr de celui qui ne l'est pas encore, en ce que les fibres de celui-ci sont si tendres qu'on les casse plûtôt que de les séparer, au-lieu que lorsqu'elles ont acquis de la consistance en mûrissant, on les détache facilement les unes des autres suivant leur longueur. On peut aussi filer & tisser l'asbeste

mûr comme l'amiante.

#### C H A P I T R E XXXV.

Si les Amiantes & les Ashestes doivent être mis au rang des minéraux, ou des végétaux.

UELQUES Auteurs (\*) ont foutenu que l'amiante & l'asbeste n'étoient point des fossiles, mais

<sup>(\*)</sup> Voyez Rieger, Lexicon Hift. Nat. au mot amiantus.

mais plûtôt des végétaux. La méprise, si c'en est une, est bien pardonnable. Ils ont pu croire sans absurdité que des substances filamenteuses, flexibles & légères comme les racines des plantes, propres, comme le lin végétal, a être filées & manufacturées en toile, pouvoient appartenir au même regne.

Il est vrai qu'elles se tirent des montagnes, & qu'on ne les voit point s'élever au dessus de la surface du sol. Que s'ensuit-il? Qu'elles pourroient être des plantes toutes en racines: seroit-ce une chose si étrange? D'ailleurs la truffe ne sort point non plus de desfous la terre; on peut l'appeller à cet égard une plante fossile.

L'amiante & l'asbeste sont incombustibles & se durcissent au seu aulieu de s'y consumer. N'y a-t-il pas quantité de racines qui ont la même vertu, celles du Sodda des Indes, l'Androsaces de Dioscoride, l'Um-

bilicus marinus Monspeliensium?

C'est un sait que les amiantes & les asbestes particicipent plus de la Nature & des propriétés des végétaux, que de celles des minéraux. Il y a de la discrétion & de la retenue à les regarder seulement comme destinés à remplir le passage du minéral au végétal. On les appellera si l'on veut, des fossiles qui se métamorphosent en plantes, pour commencer le regne végétal, dont l'autre extrémité est pleuplée de plantes qui s'animalisent.



## TROISIEME PARTIE.

#### C H A P I T R E XXXVI.

Sommaire des rapports organiques de la Plante avec l'Homme.

Lous n'avons vu jusques-ici que des masses sans excroissances, des troncs sans rameaux, des corps sans membres. Les premières plantes, telles que la trusfe & le' nostoch, sont ausi dénuées de branches, de tiges & de feuilles. Le champignon a des racines: sa tête, gonsie sur son pédicule, s'évade de tous côtés en forme de chapiteau convexe en dessus, concave en dessous; cette dernière surface est seuilletée, ou sistuleuse; c'est-à-dire garnie de petits tuyaux. Les lichens suivent les champignons. Viennent ensuite les plantes herbacées, les arbrisseaux & les grands arbres.

Ainsi la matière, qui ne s'étoit montrée jusqu'à ce degré de l'échelle des Etres, que sous des sormes resserrées sans ramifications extérieures, fait ici de ces troncs autant de centres d'où sortent progressivement d'un côté des racines, de l'autre des branches, & des feuilles. Nous verrons, dans la suite, les nouvelles

formes que prendront les unes & les autres,

Mon dessein n'est pas de m'arrêter ici à contempler la multitude immense des plantes, ou la varieté infinie de leurs figures. Nous connoissons un peu plus de vingt mille especes de plantes, & ce n'est pas sansdoute la vingtiéme partie de ce qu'il nous en reste à connoître. Qui pourroit seulement compter le peuple nombreux des mousses, des lichens, des champignons? Notre botanique est peut-être à celle de la

Nature, comme un à cent-mille. Je me trompe; nous ne fommes pas si avancés. La diversité des formes végétales qui fait une gradation de nuances depuis le nostoch jusqu'au cedre & au sapin, n'est pas moins étonnante. Mais ce qui doit fixer notre attention, ce sont les rapports organiques de la plante avec l'homme.

L'homme n'est point une plante: la plante n'est point un homme. J'apperçois seulement entre la plante & l'homme une analogie de formes & de parties qui me dit que ce sont deux métamorphoses du prototype, dont l'une, quelque éloignée qu'elle soit de l'autre, peut néanmoins l'amener par une suite d'altérations, d'accroissemens & d'approximations.

Je ne veux pas dire qu'une plante puisse devenir un homme. On m'auroit mal compris, si on l'entendoit ainsi. Je me suis assez expliqué: j'entends uniquement que le dessein d'après lequel la Nature a travaillé le végétal, peut être persectionné jusqu'à devenir le modele de la machine humaine, comme le plan de l'organisation des plantes est une variation persectionnée du plan des machines minérales.

Je vois dans les plantes une distinction de sexes, & des parties sexuelles qui ne s'éloignent pas beaucoup, pour la forme, des parties naturelles de l'homme & de la femme. Les étamines, parties mâles des plantes, sont des filets ou petites colonnes qui portent des gousses spermatiques, analogues aux testicules. La dissèrence entre ces parties & celles de l'homme, constite en ce que, dans l'hommé les testicules pendent au dessous & à la racine de la verge, aulieu que, dans la plante, les testicules sont au sommet ou à la tête des petites verges.

Les plantes ont une femence continue dans des vésicules, d'où elle est éjaculée dans un lieu propre à la fécondation. Ce lieu est le pestile, & ce pestile a sa base, ses conduits & son sommet, qui représentent la matrice, les trompes & la vulve de la femme.

Le fœtus plante a des filets ombilicaux, des lobes

qui lui servent de placenta. & des enveloppes qui répondent au chorion & a l'amnios où le sœtus humain est contenu. Cet assortiment de parties se forme, pour l'un comme pour l'autre, du superstu de la semence. L'un & l'autre se neurrissent, dans ce pre-

mier état, par le cerdon ombilical.

On distingue dans l'homme le corps & les extrémités: la tête, les bras, les cuisses & leurs dépendances sont les extrémités. La division est la même pour la plante: on y distingue le tronc & les extrémités qui sont les racines & les branches. Il n'est pas encore temps de voir les racines se raccourcir, la partie insérieure du tronc se diviser en deux portions égales, toutes les branches se réunir de côté & d'autre en deux grosses seulement, mais nous pouvons remarquer en passant, que les doigts ou ramisications des pieds & des mains sont des restes déguisés de l'ancienne forme.

Toutes les parties folides du corps humain font de deux fortes, ofleuses ou charnues. De-même toutes les parties folides des plantes, les racines, les tiges, les branches, les feuilles, les fleurs, les fruits, les graines, font composées de deux sortes de corps. Les parties ligneuses, c'est-à-dire les fibres & les filets répondent aux os. Les écorces, les peaux, les moëlles, les pulpes, les parenchymes sont leurs chairs. La moëlle végétale est contenue dans le bois, comme la moël-

le animale dans l'os.

L'écerce de l'arbre est composée de trois membranes: favoir la fine écorce, la grosse écorce & l'épiderme. La peau de l'homme est de-même formee de trois membranes, la peau intérieure, la surpeau &

l'eviderme.

Il y a dans le corps humain deux fluides généraux, le fang & la lymphe. Il y a dans les plantes deux fluides, la feve & une liqueur vifqueufe analogue à la lymphe. Si la feve ne circule point réellement dans la plante, comme le fang dans l'homme, elle ne laisfe pas d'y avoir un cours reglé, & quelque nom qu'il

mérite, c'est toûjours une idée de la circulation du

fang (\*).

La plante pompe par ses racines & par les pores de ses seuilles, qui sont comme autant de bouches, un suc qui est porté dans des utricules, comme dans des estomacs. Là il fermente & se digère: il passe ensuite dans les sibres ligneuses, lesquelles équivalent aux veines lactées. Il est versé de là dans les vases propres, analogues aux vaisseaux fanguins, où il se montre sous la forme d'une seve colorée convenable à s'incorporer à la plante. Les ramisfications des vases propres la distribuent en esse à toutes les parties de la machine, pour les nourrir.

Il y a aussi, dans la plante, comme dans l'homme, des organes excrétoires pour l'évacuation des matières

peu propres à faire corps avec elle.

Les feuilles de la plante sont ses poumons. Leur substance est spongieuse. Elles sont garnies de trachées qui lui servent à respirer. D'autres trachées semblables accompagnent les sibres ligneuses avec lesquelles elles communiquent, y introduisant sans cesse l'air de la respiration pour atténuer la seve & en faciliter le mouvement. De pareils tuyaux, tournés en spirale, accompagnent dans l'homme les vaisseaux sanguins & y soussent serve un nouvel air qui se mêle au sang pour le substiliser & en faciliter la circulation.

Dans les plantes encore. . . mais qu'est-il besoin de m'appesantir sur ce parallèle & de répéter ici ce que tant d'Auteurs ont observé & publié sur l'anatomie des plantes, leur nutrition, leur accroissement, leur génération, & les organes de toutes ces sonctions? Les plantes vivent, elles respirent, elles transpirent, Elles transpirent beaucoup plus que l'homme; elles respirent d'autant plus facilement que leurs poumons sont à l'extrémité de leurs membres, au lieu que les

<sup>(\*)</sup> Je prends ici le mot ide dans fa signification propre, pour image. Voyez le Chapitre suivant au sujet de la circulation de la seve.

nôtres font resterrés vers le centre de notre corps, Il y a, dans les machines végétales, une intussufferention de matière nourricière qui y est préparée & digérée; il y a une assimilation de parties propres, & une excrétion de matières impropres ou hétérogènes. Les plantes ont un temps de veille & de sommeil; elles ont encore un grand nombre de nos maladies: elles sont sujettes aux pustules, aux engorgemens, obstructions, abcès, inflammations, à la gengrene, à une espèce de sièvre, &c.

Voilà, ce me semble, un affez grand nombre des appanages de l'humanité. A peine les plantes pourroient-elles en avoir davantage, sans être des hommes. Ce n'en sont pourtant que des ébauches bien

imparfaites.

#### C H A P I T R E XXXVIII.

De la circulation de la Seve dans les Plantes.

29 LE suc passe à travers les insertions (qui sont , des filtres ferrés contre le corps ligneux, ) pour al-, ler de l'écorce vers la moëlle. Dans le haut de la , racine, les infertions s'opposent à ce passage; par-, ce que la moëlle qui est vis-à-vis, étant fort large, la fermentation du fuc y est très-forte, & par con-, féquent l'opposition qu'il fait au nouveau sue est as-12. fez grande; mais dans le bas de la racine le fuc passe plus facilement à travers les infertions, foit parce que n'y ayant que peu ou point de moëlle; il ne trouve presque pas d'obstacle, soit parce que les infertions y étant plus petites, & pressant par conse séquent moins les fibres du corps ligneux, le chemin est plus ouvert; de sorte que bien que le suc trouve quelque resistance, même dans cet endroit, ,, comme elle y est fort petite, il nourrit en passant , le corps ligneux, & il arrive enfin dans la moëlle.

Dlanche IV. Dage 54.



9. 7. S. direx .



11 y entre ensuite de nouveau suc, & celui qui est venu le premier n'étant plus ni trop crud, ni trop groffier; mais au contraire étant purifié & affiné, 22 il s'éleve facilement dans la moëlle, comme dans la grande artère, jusqu'à la hauteur des insertions les plus élevées. Lorsqu'il y est arrivé, les parties les plus volatiles continuent à monter en droite ligne vers la tige de la plante; celles qui ne sont pas n fi propres à monter ne pouvant pas aussi descendre, parce qu'elles sont plus légères que celles qui sont , au dessous d'elles, prennent un mouvement moyen , entre l'un & l'autre, & retournent de la moëlle 22 dans les insertions. Elles nourrissent en passant le , corps ligneux, & ce qui en reste étant poussé par , d'autre suc qui le suit, va se rendre pour la secon-, de fois dans l'écorce qui est comme la veine cave, Il y est encore poussé en dehors par le suc qui vient de la moëlle; mais étant rencontré par d'autre suc qui va de la circonférence vers le centre, 2) il est obligé de redescendre vers le bas de la racine, & d'y repasser dans la moëlle à travers les in-, sertions, en se joignant au nouveau suc qui v entre dans la terre. Enfuite les parties les plus erues retournent encore de la même manière dans , l'écorce & reviennent dans la moëlle; & celles qui se trouvent assez volatiles n'ayant plus besoin , de circulation, montent en droite ligne vers la ti-" ge de la plante (\*)."

C'est ainsi qu'un célèbre Anglois, un des premiers Naturalistes qui ont traité avec quelque méthode de l'Anatomie des plantes, concevoit la circulation de la seve: il voyoit dans les végétaux des parties analogues

à la grande artère & à la veine cave.

Un Médecin François, qui a fait un Traité de l'âme des plantes, s'explique ainfi fur la même matière:

<sup>(\*)</sup> Anatomie des Plantes, par Mr. N. Grew, trad. de l'Anglois.

, Un esprit acide chargé de que ques particules de , terre, s'infinue dans la tige des plantes, où se mê-, lant avec les fucs qui montent par les racinés. & ceux qui descendent du résidu de la nourriture des , parties, ils se fermentent, ils se cuisent ensemble, & se rendent enfin propres & sustissans à nourrir la

plante.

, Ces sucs, ainsi cuits & préparés, circulent dans , toute la plante. Sortant de la tige ils montent dans le tronc, dans les branches & dans les feuilles; & après avoir laisse ce qu'ils ont de meilleur pour la , nourriture & pour l'accroissement des parties, le refte qui est inutile descend dans la tige pour y etre cuit & préparé de nouveau, après quoi il se , distribue derechef dans toute la plante; de - même 2, que dans les animaux le sang arteriel sort du cœur, & se distribue dans tout le corps qui retient ce que , le fang a de propre pour l'entretenir, & renvoie le 2, reste au cœur qui, après l'avoir préparé, le pousse de rechef vers les parties, & entretient par ce moyen , une circulation continuelle.

22 Cette doctrine n'est pas moins sûre pour être nouvelle (en 1685.); il est bien aisé de le démontrer, puisque les raisons qui prouvent que le sang circule dans les animaux, établissent aussi la circulation de la seve dans les plantes: en voici quel-

on ques - unes.

1. Le flux inévitable & continuel de la substance de tout ce qui se nourrit a besoin d'être promptement & continuellement réparé.

2. Cette réparation ne peut se faire que par un no fue cuit & préparé par les parties destinées à cet

, usage.

3. Il est impossible que cette préparation, si importante & si dissicile, se fasse la première sois, puisque le suc ne s'arrête qu'un moment dans les par-, ties; il faut donc qu'elle se fasse à plusieurs reprifes.

4. Dans la nourriture la partie inutile est toû-

" jours féparée d'avec l'utile, & par conféquent la " partie inutile doit être renvoyée aux parties qui " peuvent la rendre utile, en lui procurant les bonnes qualités que toute la masse avoit avant que la " portion utile en ent été séparée.

, Toutes ces conditions qui rendent la circulation nécessaire aux animaux, se rencontrent dans les plantes; leur substance se dissipe comme ce le des animaux; elle est réparée, comme dans les animaux, par la nourriture où le bon est separé d'avec le mauvais, l'utile d'avec l'inutile; enfin la tige est à la plante ce que le cœur est aux animaux; tous les deux reçoivent & donnent, tous les deux préparent & digerent.

, On m'objectera peut-être que les organes de la ,, circulation paroissent évidemment dans les ani-, maux, qu'il n'en est pas de-même des plantes. Je , réponds à cette objection que, comme il y a des 2) animaux où les vaisseaux paroissent distinctement, 22 & d'autres moins parfaits (tels que sont la plûpart des insectes) où l'on ne voit non seulement ni vei-, nes ni artères, mais dans lesquels on ne distingue ni , cœur ni foie; on peut dire aussi qu'entre les plantes il y en a où les organes de la circulation fon distincts & visibles, comme les vieux chênes dans 2 l'écorce desquels on trouve de gros & de petits fi-, lets, & d'autres où les vaisseaux & les routes sont cachées & inconnues. Si l'on veut que la nourriture des insectes circule, & qu'ils aient des organes ., diffincts comme les animaux parfaits, parce que les , fonctions de ces animaux fournissent des conjectu-, res de l'existence de ces organes; ne pourrois-je pas and dire la même chose des plantes où il ne paroît point , de vaisseau (\*)." On pouvoit raisonner ainsi dans le dernier siécle, di-

<sup>(\*)</sup> De l'âme des Plantes, par Mr. Dedu Docteur en Medecine de la faculté de Montpellier.

ront les Naturalistes du nôtre; mais des observations plus récentes prouvent incontestablement qu'il n'y a point de circulation de la seve dans les plantes. J'en conviendrai aissément avec eux. En rapportant les deux passages qu'on vient de lire, je n'ai eu pour but que de faire voir jusqu'où l'analogie entre la plante &

l'animal avoit été portée il v a longtemps.

Il n'y a point de circulation proprement dite dans les plantes: il n'y en a qu'un essai, lequel se persectionnera d'abord dans les insectes par le moyen d'un long vaisseau qui ne sera pas un cœur, mais qui se contractera & se dilatera alternativement comme le cœur. Quelques échellons plus haut, ce vaisseau, ou grande artère, prendra une forme pyramidale; ce cœur ébauché n'ayant encore qu'une orcillette; il n'y aura aussi qu'une circulation imparsaite. Ensin ce cœur acquérant successivement deux ventricules, deux oreillettes, & un grand nombre de vaisseaux, la circulation complette aura lieu.

#### C H A P I T R E XXXVIII.

Navet singulier représentant une femme (Voy. Planche IV. Fig. 1.

Le navet monstrueux, dont on donne ici la description & la figure, a été trouvé tel qu'on le voit, dans un jardin au lieu nommé Weiden à deux miles de Juliers, sur le chemin de Bonn. L'herbe, ou, pour mieux dire, les feuilles qui sont pour l'ordinaire au haut du navet, représentent en celui-ci des cheveux dressés en haut, & forment un panache des plus beaux & des mieux garnis que l'on puisse voir. Au dessous de ce panache, la Nature a formé une tête avec des yeux, un nez, une bouche, des levres & un menton. On y voit même le sein bien marqué, la poitrine entière; & les racines qui se trouvent ordinaire-

ment dans cette espece de plantes, sont ici tellement disposées qu'on croit voir des bras & des pieds. Ainsi tout le navet représente une semme nue, assisée sur ses pieds, à peu près à la manière des tailleurs, & ayant les bras croisés au dessous de la poitrine (\*).

Je laisse aux Philosophes à expliquer, s'ils le peuvent, comment la substance de ce navet a pu prendre une forme si singulière. Pour moi j'admire les erreurs de la Nature, si l'on peut dire qu'elle se trompe quelquesois. Ses écarts sont pour nous une source d'instructions. On diroit, en contemplant cette production singulière, que la Nature voulut essayer si la forme humaine pourroit s'allier avec la substance végétale & comment elles figureroient ensemble.

Ce que je disois dans l'instant (†) de la réunion des branches & des racines pour faire des bras & des pieds, commence à sa réaliser dans ce navet. La métamorphote est bien avancée. On voit qu'elle n'a pas

mul réussi pour un premier essai.

# CHAPITRE XXXIX.

Champignon représentant six sigures humaines (Voy. Planche IV. Fig. 2.)

Ce champignon extraordinaire mérite de fervir de pendant au navet dont on vient de parler. Il fut trouvé par un payfan en 1661, au pied d'un arbre, dans la forêt d'Altdorff. Il représente assez au naturel six sigures humaines plus ou moins bien dessinées. Il y en a surtout une, dont la tête de profil fait voir un œil, le nez, la bouche & le menton aussi exactement

<sup>(\*)</sup> Voyez le Journal des Savans, année 1677. (†) Ci-devant Chapitre XXXVI.

travaillés qu'ils pourroient l'être par une main habile, Les cinq autres figures ne montrent que le dos (\*).

#### CHAPITRE XL.

Mandragore représentant la figure d'une femme.

Les productions étranges me font fouvenir d'avoir lu quelque part qu'en 1687 on trouva, fous une potance affèz près du grand chemin, une mandragore qui avoit la figure d'une femme auffi bien formée par la Nature, que si l'Art y eût travaillé; que cette mandragore sut présentée au Roi Louis XIV. qui l'acheta, & en sit graver une belle estampe, laquelle doit se trouver dans la troisséme partie des Mémoires & Estampes pour servir à l'Histoire des Plantes de Dodart (†). La relation de cette mandragore est contenue dans une lettre d'un nommé Mr. de Jolly en date du 4 Mai 1687, c'est tout ce que j'en sais, n'ayant vu ni la relation, ni la figure de ce phénomène.

#### CHAPITRE XLI.

Rave ayant la forme d'une main bumaine.

CETTE rave ne paroîtra pas fort fingulière, après ce qu'on a rapporté dans les Chapitres précédens. Elle représente une main humaine très bien formée: on voit sur le pouce la trace d'un ongle de grandeur naturelle. Les feuilles arrangées autour du poignet, composent une espece de garniture qui imite une manchette. On en peut voir la figure dans le Journal des Savans année 1679.

<sup>(\*)</sup> Journal des Savans, année 1678. (†) Paris 1701. de l'Imprimerie Royale, in fol.

#### C H A P I T R E XLII.

Les Zoophytes, ou Plantes animales (\*). Insectes aquatiques.

A Nature travaille au fond des eaux des corps tendres & mollasses, d'une substance muqueuse organisée, couverte d'une peau plus ou moins délicate. Ce sont les Zoophytes, peuple nombreux & varié, par lequel elle s'éleve du regne végétal au regne animal. Nous avons dit que les amiantes & les asbestes étoient des pierres métamorphosées en plantes. Quel-

(\*) On appelle de ce nom certains poissons, ou animaux aquatiques, privés de sang, qui tiennent de la plante & de l'animal: ce sont l'Ortie de mer, nomnée en Latin Urtica, parce que, quand on la touche, elle brûle & pique comme les orties; le Poumon mariu, en Latin Pulmo marinus, qui a la figure de nos poumons; l'Holothurie, appellé en Latin Holothurium; la Tethye, nommée en Latin Tethya ou Tethza, qui est une espece de coquillage & dont quelques Naturalistes comptent six dissérentes especes; la Verge marine, en Latin Mentula marina; la Pomme de Grenade, Malum Granatum; le Champignon marin, en Latin Plumus marinus; la Poire marine, Pyrum marinum; l'Aile ou la Plume de mer, en Latin Penna marina, qui brille la nuit; le Raissin de mer Uva marina; la Pomme folle de mer, nommée en Latin Malum insanum marinum; la Main de mer, Manus marina; & le Concombre marin, en Latin Cucuner marinus. Voilà les especes de Zoophytes rapportées par Aldrovande & après lui par Ruysch qui l'a copié. On voit que ces possions tirent leurs noms de leurs figures. Ces Naturalistes n'out point parsé des diverses especes de Polype, parce que le Polype n'étoit pas encore connu de leur temps.

M. Limeus (Syft. Nat. Edit. 6. p. 72.) divise les différentes especes de Zoophytes en plusieurs genres: savoir, sous le nom d'Amphitrite il comprend PAdamus marinus; sous celui de Tethys, le Tethya & PHolothurie; sous celui de Nereis, la Scolopendre mariue; sous celui de Limax, les différentes especes de Limaces, comme la Limace noire qui se trouve dans les bois, la Limace rousse qui se trouve dans les bois, la Limace cendrée d'alande commune dans les lieux humides d'Oelande, une autre petite Limace cendrée qui se trouve dans les près & dans les jardins parmi les plantes potagères; une autre Limace jaune & tachstée qui se trouve dans les lieux ombragés & parmi les plantes.

ques Zoophytes pourroient être appellés des plantes

métamorphofées en animaux.

Parmi ces plantes animalifées je vois de petits arbres toussus. Du tronc s'élevent piusieurs branches; ces branches en poussent d'autres qui se ramisient encore. Ces branches sont tout-à-la-fois des bouches, des jambes & des bras. Le polype qui les possèdes s'en sert à marcher, a se faisir de sa proie & à l'avaler. L'intérieur ne montre à l'observateur que des vaisfeaux séveux, des utricules & des trachées, comme dans les plantes; je puis bien dire des vaisseux serveux, puisqu'une caracteristique de cette espece d'animaux,

est de n'avoir point de sang.

Les Zoophytes branchus ou rameux sont les plus nombreux. On en connoît cependant d'autres especes dans qui la Nature a supprimé les extrémités. Elle leur a donné, en revanche, une organisation intérieure, un peu plus avancée vers celle des grands animaux. Les vers d'eau douce, par exemple, dont le corps est formé d'une suite d'anneaux, ont, je ne dis pas un cœur, mais un très grand nombre de petits cœurs, mis bout-à-bout, dont chacun a son mouvement alternatif de dilatation & de contraction pour recevoir le fluide & le chasser de l'un à l'autre, & de plus un bel assortiment de vaisseaux & de veines. Au dessous de cette continuite de pe-

Le favant Naturaliste Suédois comprend sous le nom de Lernaa, le Lièvre marin, un petit insecte de mer qui suce le sang, & un petit possion blanc, qui se trouve dans les lacs bourbeux de Suede, où il est appellé Ruda. Ce possion nommé par M. Linnæus (Fauria Suce, p. 122, n. 322.) Cyprinus pinna ani officulorum viginiti, lined laterali reède, est le Charax de Gesner, le Cyprinus datus alius des autres Naturalistes, & le Caressius de Ray. Les autres Zoophytes, selon M. Linnæus, comus sons disserens noms, sont ceux qui suivent: il comprend sous le nom d'Hydra, l'Hydre nonmée vulgairement Polype; sous celui de Sepia, la Seche & le Cornet; sous celui de Triton; le Triton; sons celui de Salacia le Physpelus; sous celui d'Aphrodita, ou Mus marinus, l'Aphrodite, espece de chemille de mer; sous celui de Medalfo, l'Ortie de mer, le Poumon marin, l'Ortie chevelue, & l'Ortie despres de Leois de Leois de l'Assertation de l'assertations de la lateration de l'assertations de la lateration de l'assertations de l'assertations de la l'assertation de la lateration de l'assertations de la lateration de l'assertation de la l'assertation de l'assertation de la l'assertation de la l'assertation de l'assertation de la l'assertation de l'assertation

tits cœurs est un conduit intestinal dont les portions d'un diamétre inégal font les fonctions de l'æsophage. de l'estomac & des intestins.

Avant que de suivre plus loin la progression des formes organiques, arrêtons nous un moment à contempler l'extérieur de quelques Zoophytes. Nous y verrons de nouveaux modèles des mains, des poumons, des reins & des parties fexuelles de l'homme; La Nature a semé les formes humaines le long de l'échelle des Etres: nous en trouvons quelques - unes presque à chaque degré.

mer, & la Comete marine; & fous celui d'Echinus, toutes les différentes especes d'Oursins de mer.

M. Donati (dans son Histoire Naturelle de la Mer Adriatique p. 54.) divisée la classe des Zoophytes en deux légions particulières. La première contient les Zoophytes immobiles; ce sont ceux qui ne peuvent pas se transporter d'eux-mêmes d'un lieu à un autre. Cette légion est divisée en trois centuries: la première comprend les Zoophytes dont la substance est entièrement charnne: la seconde centurie embrasse les Zoophytes qui sont composés de deux substances dont l'une est molle & charnue, & l'autre serme & tendineuse: la troisseme centurie est pour les Zoophytes qui sont charms & offeux. La feconde légion contient les Zoophytes mobiles ou qui ont la faculté de se monvoir & de se transporter d'un Lieu à un autre. Distionnaire des Animaux.

On découvre tous les jours de nouveaux Zoophytes.



# QUATRIEME PARTIE.

#### C H A P I T R E XLIII.

De quelques formes du corps humain ébauchées dans les Zoophytes.

La Main de mer.

Lanus marina, la Main de mer ou de larron est un Zoophyte mou & rameux qui a la figure d'une main, non pas aussi ressemblante que la rave du Chapitre LI, assez néanmoins pour lui en avoir fait donner le nom par les Naturalistes. C'est l'Alcyonium rameux, mou, dont les ramissications sont en sorme de doigts, & qui est entiérement étoilé.

Alcyonium ramoso-digitatum, molle, asceristis undique ornatum.

#### C H A P I T R E XLIV.

Le Poumon marin.

Un autre zoophyte couvert d'un cuir dur est appellé poumon marin, parce qu'il ressemble au poumon humain, tant par sa sorme extérieure que par sa structure interne. Pulmo marinus dicitur ita vel à pulmonum nostrorum sigarà, vel ab eorumdem substantial laxà & molti, foraminulis plend (\*).

(\*) Ruyfch. De Exanguibus aquaticis Lib. IV. De Zoophytis feu Plant-animalibus Cap. II.

#### C H A P I T R E XLV.

Le Rein de mer.

C<sub>E</sub> zoophyte, connu depuis peu de temps, a la forme d'un rein comprimé. Voyez en la figure & la description dans le Livre cité au bas de la page (\*).

#### C H A P I T R E XLVL

Des Holothuries ou Verges marines; en Latin Holothurium.

L y a plusieurs especes de verges marines qui ont plus ou moins de ressemblance avec le membre viril: ce qui leur a fait donner, par les Auteurs Grecs le nom de βορας, Genitura.

# 1. Première espece. Mentula marina.

La première espece ressemble presque au pistile d'une fleur: car on y voit comme une petule & un calice qui sortent de sa partie supérieure. Elle n'est pas austi belle que la suivante. Elle a pourtant mérité d'être appellée mentula marina.

# 2. Seconde espece. Epipetrum.

La partie antérieure de celle-ci ressemble parsaitement à l'extrémité du gland de la verge découvert. On y voit l'ouverture du conduit de l'Urethre, qui est la bouche & en même temps l'anus de l'animal. Sa substance est tendre, molle & polie à cette extrémité, mais ridée sur tout le reste du corps dont l'au-

<sup>(\*)</sup> De la Nature, Tom. IV. Planche IV. Fig. 3.

tre bout se termine en cône obtus. Cette verge marine est connue des Naturalistes sous le nom d'epipetrum. On en voit la figure dans le grand Ouvrage de Seba qui en avoit l'original dans son cabinet (\*).

3. Troisième espece. Mentula alata.

Il y en a une troisiéme espece, sorte de panache de mer, dont la partie supérieure est garnie d'un rang de plumes de chaque côté, qui sont les bouches ou suçoirs de ce zoophyte; & dont le bout nud, lisse, mollasse & percé d'un trou à l'extrémité, montre quelque conformité avec le membre vilir; ce qui lui a fait donner le nom de mentula alata piscatorum.

#### HAPITRE XII.

Champignon marin dont la partie supérieure représentte la vulve d'une femme.

A même classe des animaux marins qui nous a donné la représentation d'une verge, nous offre ici celle de-la vulve d'une femme. Ce zoophyte est une sorte de Champignon de mer: du moins voici comme les Auteurs le nomment & le caractérisent.

Fungus, pileolo lato orbiculari, candicans, marinus, superna parte veram vulva muliebris formam gerens (†).

Ceux qui trouveront cette ébauche un peu grossière, doivent se souvenir que c'est la seconde seulement, qu'elle est déja plus ressemblante que la première dont nous avons fait mention, & que la mer nous en fournira une troisiéme plus parfaite, dans les coquillages (S).

(5) Nous en parlerons bientôt. Chap. I.I.

<sup>(\*)</sup> On retrouve la même figure dans le Livre de la Note précédente. Planche VI. fig. 1.

(†) Voyez en la figure dans le Livre intitulé de la Nature,
Tome IV. Planche VI. fig. 2.

(6) Nous en proplement de la Charlet II.

# CINQUIEME PARTIE.

# C H A P I T R E XLVIII;

Des Insectes terrestres:

Les zoophytes, qui sont des insectes aquatiques, nous conduisent aux insectes terrestres. Le passagé des uns aux autres est marqué par le rapport des vers d'eau douce aux vers de terre.

Quand on entre dans ce qu'on appelle l'empire des animaux; on se croit transplanté dans un nouveau monde. On se trompe; c'est le même regne qui prend d'autres formes: c'est le même plan d'être avec des variations différentes. Ces differences qui paroifient si grandes lorsqu'on les considère dans des dégrés éloignés, sont à peine sensibles dans les points de contact.

Le monde animal à des habitans branchus & enracinés dont les viscères ne different de ceux des plantes, qu'autant qu'il faut pour n'en être pas la répetition, & qui ont l'admirable propriété végétale de multiplier de bouture ou par rejettons, de pouvoir être greffés, enfin de se redonner les parties, qu'on leur ôte. Soit qu'ils n'aient que des vaisseaux séveux, des utricules & des trachées à la manière des végétaux, foit que l'Etre en s'élevant ait changé cette simplicité de viscères en une organisation un peu plus composée, en leur donnant un cordon de petits cœurs, & un sac membraneux en forme d'estoniac; soit qu'ils aient des membres ou qu'ils n'en aient point, les organes essentiels à la vie y sont si multipliés & tellement répandus dans toute l'habitude de leur corps qu'ils ont autant de cœurs, d'estomacs & de vésicules pulmonaires qu'il y a de points dans leur substance; E 2

desorte que chaque portion étant un abrégé du tout, ils conservent, sous l'une & l'autre sorme, cette faculté de se reproduire par leurs parties coupées, & de se réintégrer, de quelque manière qu'on les mutile. Les polypes, les orties & les étoiles de mer, les vers apodes & les mille-pieds, les tænia & les vers de terre,

& beaucoup d'autres jouissent de cet avantage.

En comparant en général l'intérieur des insectes à celui des plantes, on reconnoît que la moëlle spinale, ce tronc principal des nerfs, avec fes nœuds, est une métamorphose de la moëlse végétale: que la longue artère qui se contracte & se dilate, avec ses veines & vaisseaux a remplacé les vases propres & les autres vaisseaux séveux & leurs ramifications; que le sac intestinal est une réunion des utricules en un seul boyau. La feve n'est pas encore changée en fang. Quant aux trachées, elles se trouvent parfaitement semblables dans les inscites & les plantes, avec même structure, même usage & même distribution: car les insectes ont aussi leurs poumons à l'extérieur, soit à la tête, sur le corcelet, le long des côtés, à la partie posterieure, ou même au bout d'une corne. Ce sont les stigmates, ouvertures externes qui repondent à autant de troncs ou de paquets de trachées (\*).

L'écorce, tantôt unie & tantôt raboteuse, est devenue un cuir dur, ou une enveloppe écailleuse qui recouvre certains insectes entiérement ou en partie. La tige garnie de nœuds représente assez bien le corps cylindrique des vers formé d'une continuité d'anneaux. Ce cylindre divisé en trois parties inégales par deux

<sup>(\*)</sup> Les fligmates font des ouvertures en forme de bouche, que l'on voit à l'extérieur des infectes. Ce font leurs poumons ou organes de la respiration, comme les ouvertures extérieures des trachées dans les plantes. Un caraétère essentiel des infectes est qu'ils ne respirent pas l'air par la bouche, mais qu'ils le pompeut & l'exhaleut par les fligmates dont nous parlons. La différence n'est que dans le nombre & la place. Les mouches les ont sur le corcelet & les anneaux; le vers à soie & les autres infectes de son espece en ont dix-huit le long des côtés du corps;

étranglemens; donne la tête le corcelet & le ventre.

Les formes faillantes ne font guère plus altérées. La métamorphofe des racines en pieds plus ou moins nombreux (\*) est fensible. Le pied du limaçon est un paquet de racines musculaires. Supposez les raccourcies & distribuées par paires sous le corps de l'animal dans la longueur, vous aurez un polypode. Le nombre des pieds diminuera; ils changeront de figure, & en passant par ces mutations diverses ils prendront des crochets, des pinces, une corne, puis des ongles.

Voyez les chenilles épineuses, dont il y a tant d'especes. Elles sont chargées d'une forêt de branches en forme de buissons. Voilà des Etres d'une nature singulière: des buissons ambulans. De véritables pieds fervent de racines à des arbrisseaux, dont le tronc est

le corps d'un animal.

Les ailes font les feuilles des infectes; ils en ont deux ou quatre, mais elles font ordinairement très grandes relativement au volume de leur corps, defor-

te que la grandeur compense le nombre.

On remarque à l'extrémité antérieure des vers, une petite ouverture circulaire; c'est le premier rudiment d'une tête qui commence par la bouche. Elle se garnit successivement de petites scies, d'une trompe, d'un aiguillon. Ces piéces préparent & annoncent le bec des oiseaux & les machoires des grands animaux.

Les yeux entrent comme partie essentielle dans les nouvelles variations du prototype: ils y sont même

(\*) Les insectes ont six, huit, quatorze pieds & davantage, Quelques-uns en ont un si grand nombre qu'on les appelle cent-

pieds , & mille-pieds.

d'autres en ont jusqu'à vingt. Il y a des vers qui portent leurs pounons au bout d'une corne. Ces fligmates se prolongent & se ramifient en dedans du corps en une infinité de petits canaux formés de fibres spirales ou trachées qui portent l'air dans toutes les parties de l'économie animale; cet air ressort ensuite par les pores de la peau, comme dans les plantes.

prodigieusement multipliés (\*). Ils composent une petite masse demi-sphérique sur chaque côté de la tête. On s'étonne qu'avec deux yeux nous voyions les objets simples. Cette simplicité de la vision est bien plus étrange dans les insectes qui ont des milliers d'yeux. Ici la Nature se joue du principe de la moindre action, en multipliant les moyens pour un seul & même esset. Quelque chose de plus remarquable encore c'est le soin qu'elle a pris de couvrir ces yeux de poils destinés, comme les cils des nôtres, à détourner une trop grande quantité de rayons de lumière, qui nuiroient à la vue en causant un éblouïssement. Cet organe est presque parsait dès la première ébauche. Il ne lui manque que de la mobilité.

Si les yeux des insectes ne sont pas mobiles, leur tête l'est à un tel point dans plusieurs especes, que la forme n'en est pas constante, puisque l'animal peut l'allonger & la raccourcir, la resserrer & l'ensier; en

Malgré ces milliers d'yeux qui composent les deux orbites, la plupart des mouches en ont encore trois autres, placés en triangle sur la tête, entre le crâne & le cou. Ces trois yeux qui sont

<sup>(\*)</sup> Les plus grands observateurs microscopiques n'ont pas manqué d'étudier la structure singulière de ces yeux. Cenx des mouches, des scarabées, des papillons & de divers autres insectes, ne different en rien d'essentiel. Ces yeux sont tous à peu près des portions de sphère, leur enveloppe extérieure peut être re-gardée comme la cornée. Elle a une sorte de luisant qui sait voir souvent des couleurs aussi variées que celles de l'arc-en-ciel. Elle paroît, à la simple vue, unie comme une glace, mais lorsqu'on la regarde à la loupe, elle paroît taillée à facettes comme des diamans; ces facettes font disposées avec une régularité admirables, & dans un nombre prodigieux. Leuwenhoek a calculé qu'il y en avoit 3181 sur une seule cornée d'un scarabée, & qu'il y en avoit plus de 800 fur chacune de celles d'une mouche. Ce qu'il y a de plus merveilleux, c'est que toutes ces facettes sont vraisemblablement autant d'yeux; de forte qu'au lieu de deux yeux; que quelques-uns ont peine à accorder aux papillons, nous devons leur en reconnoître sur les deux cornées 34650, aux mouches 1600, & aux autres plus ou moins, mais toujours dans un nombre aussi surprenant. Le même Naturaliste a poussé l'art de l'anatomie de ces petits animaux, jusqu'à faire voir que chaque facette est un crystallin, que chaque crystallin a tout ce qui faut pour saire un œil complet, & surtout que chacun'a son ners optique.

un mot la faire disparoître & reparoître à son gré. Ces insectes, acephales, quand ils veulent, seroient-ils des modeles de ces hommes sans tête dont parlent plusieurs

Auteurs Grees (\*).

Les organes de la génération, cachés & peut-être supprimés dans certains Zoophytes, se remontrent dans les insectes terrestres avec tant de faste que plusieurs réunissent les deux sexes. Nous avons vu que les plantes avoient aussi leurs hermaphrodites.

### CHAPITRE XLIX.

Les Coquillages.

Les insectes à écailles sont voisins des insectes à coquilles. Les testacés ne sont, aux yeux de plusieurs

aussi des crystallins, ne sont point à facettes, mais lisses & ressemblants à des points. Ces disférentes grosseurs des yeux dans le même inscète, les disférentes places accordées aux uns & aux autres, sont présumer avec quelque vraisemblance, que la Nature a favorisé les inscètes d'yeux propres à voir les objets qui sont près d'eux, & d'autres pour voir les objets éloignés; qu'elle a, pour ainsi dire, pourvus de microscopes & de télescopes. Distion-

naire d'Histoire Naturelle, au mot Infecte.

(\*) Cependant, ces hommes acephales pourroient bien être des honmes fabuleux. Aule-Gelle, qui en parle d'après plufieurs Auteurs Grecs, ne paroît pas fort convaincu de leur existence. Pline (III). Nat. Lib. V. Cep. VIII.) dit que l'on croyoit communément que les Blemyes n'avoient point de tête, & qu'ils avoient les yeux, & la bouche attachés à l'estomac; mais il ne se rend pas garant de cette opinion. Vopiscus, en décrivant le triomphe d'Aurelien, met des Blemyes au nombre des captiss qui suivoient le char; il dit que Probns subjugua cette Nation, & que le Peuple Romain regarda avec étonnement des hommes sans tête. Le témoignage de Vopiscus n'est pas suffissant pour accréditer un phénomène si étrange. L'Auteur du 37me. Sermon aux Frères du desert, racconte qu'étant allé prêcher en Ethiopie, il y vit des hommes & des semmes qui n'avoient point de tête; & qui avoient les yeux à l'estomac. De Laet parle de certains hommes qui ont le cou extrêmement court & la tête ensonée entre les épaules. Mutore Marco Mappo. M. D. Prosessione de Archiatro Argentinens.

E 4

Naturalistes, que des vers de mer, de rivière, ou de terre, logés dans des coquilles univalves, bivalves, ou

multivalves (\*).

Si la matière des écailles d'un fcarabée venoit à furabonder, toutes les piéces s'uniroient pour former une feule taie dans laquelle l'animal feroit obligé de se resserrer, & vous auriez un limacon. Les mouvemens qu'il se donneroit en se roulant sur lui-même, tourneroient sa coquille en spirale: ses pieds dépouillés de leur enveloppe écailleuse réunie à la coque, deviendroient un ou plusieurs muscles par où il y adhéreroit. Les antennes se changeroient en cornes au bout desquelles seroient placés les yeux. Il conserveroit quelques trachées avec leurs stigmates: les autres commenceroient à se transformer en quatre petites ouies, &c.

l'explique dans un Etre particulier comment a pu

se faire la métamorphose du type Général.

### CHAPITRE L.

Buccin appellé Oreille de mer. Auris marina,

en a la forme. Il a été décrit par Lister, Rumphius & d'autres; mais les figures qu'ils en ont données m'ont paru au dessous du Naturel; ce qui m'a engagé à en faire graver une autre d'après l'original conservé dans un des plus beaux Coquillers que l'on puisse voir (†). Voyez Planche II. Fig. 3.

<sup>(\*)</sup> Mr. Linnæus les met dans la classe des vers, (†) Celui de Mrs.

#### CHAPITRE LI.

Conque de Venus, Concha Venerea (Planche II. Fig. 4.)

C'EST le nom que l'on donne à une coquille bivalve de la famille des cames. Elle est presque ovale, voutée, sillonnée tout autour par des lignes parallèles. Le devant de la coquille représente la vulve d'une femme, d'une manière beaucoup plus parsaite que les autres modeles rapportés ci-dessus (\*). Cette partie est d'un beau rouge. Les levres semblent un peu écartées & l'on croit voir quelques apparences du clitoris & des nymphes. Elle est garnie tout autour de piquans plus ou moins sorts & un peu recourbés. En suivant l'analogie de la représentation, on les prendroit pour des pinceaux de poils ainsi arrangés.

On ne doit pas être furpris de l'attention de la Nature à multiplier les modeles des parties de la génération, vu l'importance de ces parties. Nous ne fommes encore qu'aux petits animaux, & déja elle a effayé toutes les manières de reproduction que nous connoillons, Par une magnificence admirable, elle en a réuni plusieurs dans un même individu. Le Polype est un prodige à cet égard. L'hermaphrodisme de certains coquillages est peut-être aussi singulier.

# C H A P I T R E LII.

De l'Hermaphrodisme de quelques Coquillages.

Ans quelques coquillages, le fexe est diffingué;

<sup>(\*)</sup> Chap. XX. & XLVII.

il y a des individus mâles & des individus femelles. Dans d'autres, les deux fexes sont réunis; tous les

individus sont hermaphrodites.

On peut, suivant les curieuses observations de Mr. Adanson que je vais copier, distinguer trois sortes d'hermaphrodisme dans les coquillages 1. Celui auquel on n'apperçoit aucune des parties de la génération, particulier aux conques. 2. Celui qui, réunisfant en lui les deux especes des parties sexuelles, ne peut se suffire à lui-même, mais a besoin du concours de deux individus qui se sécondent réciproquement & en même temps, l'un servant de mâle à l'autre, pendant qu'il fait à son égard les fonctions de femelle: cet hermaphrodisme se voit dans les limacons terrestres. 3. Celui qui, possédant les deux especes de parties génitales, a besoin de la jonction de deux individus, mais qui ne peuvent se féconder en même temps, à cause de l'éloignement de leurs organes. Cette lituation desavantageuse les oblige de monter les uns fur les autres pendant l'accouplement. Si un individu fait à l'égard de l'autre la fonction de mâle; ce mâle ne peut être en même temps fécondé par sa femelle, quoique hermaphrodite; il ne le peut être que par un troisiéme individu qui se met sur lui vers les côtés en qualité de mâle. C'est pour cette raison que l'on voit souvent un grand nombre de ces animaux accouplés en chapelet les uns à la queue des autres. Le seul avantage que cette espece d'hermaphrodifine ait sur les limaçons dont le sexe est partagé, c'est de pouvoir féconder, comme mâle, un second individu. & être fécondé en même temps, comme femelle, par un trossiéme individu. Il ne leur manqueroit plus, felon les reflexions de Mr. Adanson, pour réunir toutes les especes d'hermaphrodismes, que de pouvoir se féconder eux-mêmes, & être en même temps le père & la mère d'un animal. La chose, ainsi que l'observe ce savant Académicien, n'est pas impossible, puisque plusieurs sont pourvus des deux organes nécessaires; & peut-être quelque observateur y découyrira-t-il un

jour cette forte de génération qui ne doit pas nous paroître plus étrange que celle des conques, des polypes, & de tant d'autres animaux femblables qui se reproduisent sans accouplement sentible, & sans aucun des organes requis dans les autres animaux pour opérer la génération. Dans les limaçons, dont le sexe est partagé, l'ouverture de l'organe est placée sur la droite de l'animal. Dans les hermaphrodites de la seconde espece, les parties masculines & les parties seminines sont unies ensemble: elles ont une ouverture commune qui se trouve sur le côté droit, à l'origine des cornes. Dans les hermaphrodites de la troisséme espece, chaque organe a son ouverture distinguée: l'une à l'origine des cornes, & l'autre beaucoup au dessons.

Il y a des plantes dont les parties masculines naissent & croissent naturellement insérées dans les parties séminines. Voilà l'espece d'hermaphrodisme, qui manque aux coquillages, réalisé dans d'autres Etres. Mais ces dissérens hermaphrodismes, qui ont si bien réussi dans les degrés de l'échelle que nous avons parcourus jusques-ici, la Nature les tentera en vain dans les échellons supérieurs, comme nous le verrons dans la

suite.



### SIXIEME PARTIE.

#### CHAPITRE LIII.

Passage des Animaux Testacés aux Crustacés.

Le Cancre nommé vulgairement. Le Soldat ou Bernard l'Hermite. Cancellus macrourus, cauda molli testa cochleæ inclusa, chela dextra majore. Linn. Syst. Nat.

A ux testacés succedent les crustacés qui sont, comme eux, des insectes marins ou fluviatiles (\*). Le coquille pierreuse des premiers est attenuée & ramollie pour sormer aux seconds une enveloppe un peu moins dure. L'animal a poussé des pieds & des bras incrustés comme le reste du corps. De là les cancres, les écrevisses, les cloportes de mer, &c.

Ce passage est marqué par l'espece de cancre ou d'écrevisse qu'on nomme le Soldat ou Bernard l'hermite. On le prendroit pour une écrevisse dans une coquille de limaçon ou pour un limaçon qui a la tête, les pattes & les bras d'une écrevisse. Cet animal, au corps naturellement nud, a l'instinct de se loger dans la première coquille en spirale qu'il trouve vuide. Est-ce par un souvenir de son état précédent? Vient-il revandiquer son ancienne dépouille, comme si c'étoit un limaçon à moitié, métamorphosé? Cet instinct nous indique toûjours combien les crustacés sont près des testacés.

Les uns & les autres sont privés de sang, comme

<sup>(\*)</sup> Mr. Linnæus les range parmi les insectes aptères, c'est-à-dire sans ailes.

les infectes de terre; mais la tête, si mobile dans les infectes, n'a aucun mouvement particulier dans les crustacés, tenant immédiatement au corps. Ils ont la propriété de se redonner les membres qu'ils perdent

par quelque accident que ce foit,

On commence à appercevoir une différence sensible entre les jambes antérieures, ou bras, & les jambes de derrière. On fait que l'on appelle brasdans les écrevisses les deux grosses pattes ou pinces. C'est par le moyen de ces bras que le Soldat se cramponne sur le fable ou aux corps voisins, & en repliant son corps, il fait avancer sa coquille à la rampe de laquelle il se tient entortillé. Ce mouvement & la manière dont il s'exécute font très analogues au mouvement progressif de la moule de rivière. Les bras du soldat lui servent encore à faisir les petits poissons & les insectes dont il fait sa nourriture. Du reste il est si neuf sous cette forme d'écrevisse imparfaite, qu'il semble ignorer l'usage de ses pieds.

L'animal crustacé adhere à son enveloppe, comme l'insecte à son écaille, par un grand nombre de muscles répandus sur toute la surface interne, au lieu que l'animal testacé n'est attaché à sa coquille que

par un, deux, ou quatre muscles au plus.

Les écailles, les coquilles, les croutes sont les os de ces animaux. Les coquilles ont un périofte qui les recouvre extérieurement & sert à leur conservation & à leur accroiffement. Elles naiffent & croiffent avec l'insecte: elles font partie de lui-même: elles sont avec lui le produit d'un même germe. Elles font aussi la fonction des os qui est de servir de base & de soutien aux parties molles. Les insectes marins & terrestres ont donc des os à l'extérieur, comme les autres animaux en ont à l'intérieur. Dans les uns ils sont recouverts de muscles & de chairs; dans les autres, ils recouvrent les muscles & les chairs.

Que veulent dire ces côtes dessinées sur quelques coquilles, & travaillées en relief sur d'autres? Et ces longs piquans inégaux qui s'élevent sur certaines conques, les oursins & les araignées de mer, &c. qué tign fient ils? Seroient-ce les premiers traits du squelette des animaux qui vont suivre?

# CHAPITRE LIV.

# Les Serpens:

Des tuniques tendres & fragiles des crustacés préparent les écailles encore plus tendres des serpens. La propriété de changer tous les ans d'enveloppe, laquelle est commune aux serpens & aux crustacés, à l'exclusion de presque tous les autres animaux, marque leur proximité dans l'échelle universelle des Etres. Les

ferpens ne font-ils pas des crustacés?

Entrez dans un cabinet d'Histoire Naturelle. Confidérez attentivement la classe des insectes crustacés. Vous verrez les extrémités énormes de quelques especes diminuer graduellement dans les especes suivantes, se resser ex rentrer pour ainsi dire dans le corps; jusqu'a s'essacer presque entiérement dans certains individus. A'drovande & Ruysch nous donnent les sigures de quelques crustacés qu'ils mettent parmi les squilles dont ils leur donnent le nom, & qui n'ont ni cornes, ni pieds', ni aucunes parties saillantes. Le corps est fort tong à proportion de sa grosseur. La distinction de la queue d'avec la partie insérieure du corps, est peu sensible; celle de la tête d'avec la partie superieure du corps, l'est un peu davantage. Ce sont comme des serpens sous des croutes de squilles.

Tandis que l'intérieur de l'animal fubit différentes altérations, la fubstance offeuse des croutes pénétre en dedans du corps où elle s'arrange sous une nouvelle sorme qui n'est pas tout à-fait étrangère à celle qu'elle quitte. Le casque & les cornes sont employés à composer les os de la tête; le crane, les mâchoires, &c. La cuirasse & les tablettes de la queue se roulent sui-

vant leur longueur, se divisent & se façonnent en un très grand nombre de vertébres attachées bout à bout. Les sourreaux des pattes rentrés dans le corps vont s'unir aux vertébres dorsales, & deviennent des côtes. Les croutes ainsi converties en os ne laissent plus à l'extérieur, pour couvrir l'animal, que des lames de substance cornée, restes de leur première forme.

Si mon plan ne me bornoit pas à des vues générales, j'entrerois ici dans l'énumération des différens rapports du fquelette d'un ferpent avec le fquelette humain, qui prouvent combien ce modele en est déja avancé. Il me sussit d'y faire observer une épine formée d'une suite de pièces emboîtées les unes dans les autres, ces pièces percées de trous pour loger la moëlle, des arcs osseux attachés vers la partie supérieure, & faisant une caisse destinée à contenir les viscères. Ce fond de structure subsistera desormais dans toutes les variations ultérieures, se persectionnera à chaque degré, & recevra, dans l'homme, sa forme la plus élégante.

#### CHAPITRE LV.

Serpent des Indes Orientales, appellé par les Portugais Cobra de Capello, portant sur le dos un masque ou une figure humaine.

DEBA (\*) donne la figure & la description d'un Serpent des Indes Orientales qu'il conservoit dans son cabinet si riche en curiosités naturelles, lequel porte sur le dos une espece de masque ou de figure humaine avec un nez, une bouche & des yeux, & pour que le front & le menton y soient indiqués, cette partie plus large en-haut qu'en-bas, semble imiter un ovale imparsait.

<sup>(\*)</sup> Thef. Rerum Nat. Tom. H. p. -1. Tab. XLIV. Fig. 1:

Les Portugais donnent à ce serpent le nom de Co-bra de Capello; & Seba le met au nombre des serpens à lunettes, ce qui me fait croire que les lunettes, dont on charge le dos de tous les serpens ainsi nommés, sont des sigures humaines commencées, où il n'y a encore que le nez & les yeux de marqués.

#### C H A P I T R E LVI.

Réflexions sur les animaux qui n'ont point de membres, & sur leur distribution dans l'échelle des Etres.

Nature, toutes les fois qu'elle veut donner une forme neuve aux extrémités, elle commence par les supprimer peu à peu, & que, quand elle est parvenue à les taire évanouir, elle produit quelques Etres intermédiaires qui n'en ont point. Aux plantes garnies de racines & de branches succedent les vers de terre & d'eau qui n'ont point de membres; suivent les infectes avec des pieds & des aîles assez différens des racines & des branches qu'ils remplacent. Les pieds disparoissent dans la famille des conques pour se reproduire avec un autre appareil dans les cancres. Les voici essacés de nouveau dans les serpens, parce qu'ils doivent prendre la figure de nageoires dans les poissons.

Si l'on cherche la raison de ce phénomène, on le trouvera peut-être en observant ce qui se passe sous nos yeux dans la métamorphose des chenilles. La différence est grande de l'extérieur d'une chenille à celui d'un papillon. Dans l'animal qui rampe, le corps est continu; dans l'insecte qui vole, le corps est composé de segmens. Le premier a un grand nombre de jambes courtes, des mâchoires, une silière; le second a de longues pattes, des aîles, une trompe. Aussi faut-il, pour la transformation de ces parties,

que

que le petit animal passe par un état mitoyen où il soit privé des unes & des autres: état qui est véritablement le milieu dans lequel la Nature opère la métamorphose. L'insecte devient chrysalide en se désaisant de sa peau, de ses jambes, de sa filière, sans parler des parties internes; & il ne fort de cet état que, lorsqu'ayant perdu les organes de son premier corps, il a acquis ceux du nouveau.

Pour comparer ce changement d'un individu particulier à la métamorphose continuelle de l'Etre universel, on dira qu'un ver, une conque, un serpent, sont comme autant de Chrysalides du prototype qui passe de l'état de plante à celui de scarabée, de l'état de scarabée à celui de crustacé, & de l'état de crusta-

cé à celui de poisson.

La comparaison est fort imparfaite. La chrysalide ordinaire est dans une inaction totale, ou peu s'en faut; elle ne prend aucun aliment; l'animal fouffre une espece de long sommeil léthargique au sortir duquel il se trouve tout différent de lui-même. Un ver, une conque, un serpent ne sont rien moins que des animaux endormis ou léthargiques: ils fe nourrissent, ils croissent, ils produisent leurs semblables. C'est que les métamorphoses du prototype ne se sont point dans les individus particuliers, mais seulement dans leur modèle universel dont ils sont des réalisations toutes transformées; de sorte que cet état d'engourdissement, où les facultés de l'animal semblent enchaînées, n'est point nécessaire pour revêtir le prototype de nouvelles enveloppes.

Cette différence & les autres que je n'assigne pas, n'empêchent point que la chrysalide d'une chenille qui se change en papillon, n'ait quelque analogie avec les reptiles apodes & sans membres, semés de distance en distance sur la chaîne des Etres, entre les chan-

gemens les plus notables des formes faillantes.

### SEPTIEME PARTIE.

#### C H A P I T R E LVII.

Les Poissons. L'Ophidion.

Ly a des poissons que leur ressemblance avec les serpens a fait nommer serpens marins. Tels sont les congres & les murènes. On y voit la naissance des nageoires dans les deux petits aîlerons, placés au dessous des mâchoires ou plus bas, & dans la bande cartilagineuse ou molle, prolongée uniformément le long du dos, & qui, dans certaines especes, entoure la queue & remonte fort haut sous le ventre. On conçoit que cette nageoire continue peut se diviser, & les portions diverses se placer par paires, ou isolées, sur les slancs, sur le dos ou sous le ventre, se prolonger ou se raccourcir, être molles, ou se garnir de rayons cartilagineux, osseux, épineux.

L'Ophidion de Pline & d'autres Naturalistes conserve la nageoire étroite des murènes; mais il a le corps plus ramassé, applatti & s'élargissant depuis la queue jusqu'au ventre, se resserrant un peu vers la tête qui n'est plus celle d'un serpent, mais d'un poisson par-

fait.

<sup>(\*) &</sup>quot;Quelques personnes prétendent que les poissons rampent » de serpentent, se sondant sur la sorce de ces mots hébreux » Schæres & Ramas qui signissent Reptile & Serpent. On lit dans », la Genese I. 20. Que les eaux produisent en abondance (à la », lettre, sassent ramper) des animaux vivans qui rampent. Et au », vs. 21. Dieu créa les grands poissons & tous les animaux vivans », qui rampent (en Hébreu Haromeseth) que les eaux firent ram-

<sup>,</sup> per felon leurs genres. , St. Ambroise Haxam. Lib. V. se'xprime ainsi: ,, Tout ce qui , nage tient de l'espece & de la nature du reptile: car, quoiqu'en



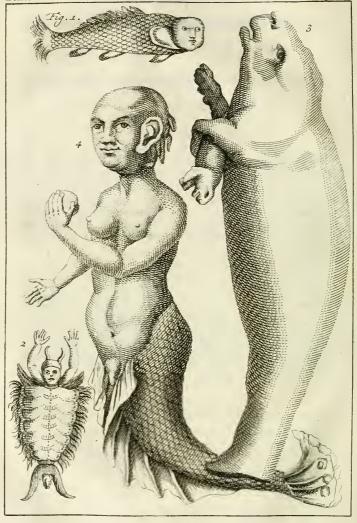

Les poissons ont pour la plûpart des écailles qui ne dissèrent pas beaucoup de celles des serpens. L'action de nager a tant de rapport avec l'action de ramper, que des Auteurs, selon l'observation de Mr. Klein (\*), soutiennent que les poissons rampent plûtôt qu'ils ne nagent.

# CHAPITRE LVIII.

Poissons anthropomorphes.

Carpe à figure humaine. Cyprinus Anthropomorphos (Planche V. Fig. 1.).

Voici une production des plus fingulières & dont la réalité est constatée par des autorités respectables. C'est un poisson qui, par les nageoires, la queue, les écailles & toute la partie insérieure du corps, ressemble parfaitement à une carpe, & dont la tête ronde porte une face humaine où l'on distingue les yeux, le nez, la bouche, le menton: seulement les yeux paroissent être plûtôt ceux d'un animal que d'un homme.

Rondelet parle d'une carpe femblable vivante, apportée fur le marché public de Lyon où elle fut vue de tout le peuple.

Gesner assure en avoir vu une pareille, prise en 1554, dans l'étang de Nozeret, que Gilbert Cousin a-

<sup>29,</sup> plongeant il paroisse fendre l'eau, cependant en remontant il 29, rampe sur dissertes surfaces d'eau: les Amphibies même qui 29, ont des pieds & qui marchent sur terre, ne marchent point, 39, mais nagent, lorsqu'ils sont en pleine eau, & leurs pieds ne 39, leur servent point alors à faire des pas, mais ce sont autant 29, de rames dont ils s'aident pour ramper." Ces Auteurs pensent donc que c'est parler plus juste de dire que les posssons au present des dire que de dire qu'ils nagent, 3, Doutes ou Observations de 20, Mr. Klein sur la reyue des animaux &c. ?"

cheta & lui envoya après l'avoir gardée neuf jours

vivante dans un vivier.

A l'occasion de cette carpe extraordinaire, le même Naturaliste rapporte sur le témoignage d'un medecin & d'un Jurisconsulte, que l'on prit en 1545. dans le lac de Constance, un carpe à figure humaine dont il donne la description en ces termes, telle qu'on la lui envoya avec la figure. Faciem non aversam, prout reliqui, vel obtusam, sed repressam, ab aliquo in planum aspectu tendente, cum temporibus utrinque latis, oculis binis, ore, mandibula, omnia effigie bumana babuit. Pinnis, squammis, cauda, toto corpore posteriore, ipsaque adeo magnitudine atque colore carpam præ se tulit.

L'année suivante, c'est-à-dire en 1546. dit encore Gesner, on presenta une carpe de la même espece à l'Empereur Charles V. à Ausbourg, comme une

merveille digne d'un Empereur (\*).

### CHAPITRELIX.

Poisson d'Amboine fort rare, nomme Anac Anac laoet jang terbongkoes, c'est-à-dire l' Enfant de mer enmailloté (Planche V. Fig. 2.).

Le poisson a véritablement la figure d'un enfant dans son maillot. Ses deux mains jaunes portant chacune cinq doigts, sont étendues en - haut. Les deux yeux, le nez, & la bouche sont peints en rouge; le dessus de la tête & le corps des deux côtés est, d'un

(†) Poissons extraordinaires d'Amboine dans l'Histoire Géné-

<sup>(\*)</sup> Voyez Aldrovande De Pifcibus Lib. V. Cap. XLI. & Ruysch de Piscibns Tit. III. Cap. VII.

rale des Voyages, Tome XVII. Edit. de Hollande.
(§) Peut-être le nomme-t-on ainfi, parce que la figure humaine marquée sur la pierre qui s'engendre dans son coips, représente un veillard barbu tel qu'on peint St. Pierre. Il ne faut pas confondre ce poisson avec la dorée qu'on nomme aussi pois-

verd céladon obscur, feuilleté & dentelé, ayant des raies rouges entre deux: le reste de la tête & du corps jusqu'au bas a le fond jaune, peint partout de demilunes rouges & bordées de points noirs. La queue est comme la fleur du Pisang, ronde & épaisse vers le corps, pointue en - bas, de couleur rouge & jaune. Il est fort rare & ne se mange point (+).

#### C H A P I T R E LX.

Poisson dans le corps duquel il s'engendre une pierre qui a la figure d'une tête bumaine.

N pêche sur les côtes de l'Amérique un poisson de la grandeur de notre merlu, qu'on nomme Poisson de St. Pierre (\$), dans le corps duquel il s'engendre

une pierre qui a la figure d'une tête humaine.

Il seroit singulier que les poissons de cette espece portaffent tous une pierre ainsi figurée, & qu'elle se formât par une coalition fortuite de parties. Le hazard peut il donner constamment des produits si réguliers? j'aime mieux croire cette pierre le réfultat d'un germe développé, & la figure d'une tête humaine qui y est travaillée; un nouvel essai de la Nature qui a multiplié ces modeles à proportion de l'excellence du chef d'œuvre qu'ils annoncent.

In America piscis deprehenditur, magnitudine Calla-riæ nostratis, à S. Petro nomen gerens, qui calculum so-

fon de St. Pierre, & qui a au milieu du corps, une marque ex-térieure de la grandeur & de la rondeur d'un denier. On lui a donné le nom de poiffon de St. Pierre à cause d'une pieuse tra-dition qui dit que cet Apôtre avoit pris un poisson de cette espece, par le commandement de Jesus-Christ, & avoit tiré de sta bouche une pièce de monnoie pour payer le tribut, & que St. Pierre, ayant mis cette pièce sur le corps du poisson, l'em-presinte y ast roisse. preinte y est restée.

vet effigie capitis bumani insignam, dicium Lapis piscis S. Petri Americanus (\*)

# C H A P I T R E LXI.

Le Poisson volant.

Es nageoires font aux poissons ce que les aîles font aux oiseaux. Avec leurs aîles les oiseaux nagent dans l'air: avec leurs nageoires les poissons volent dans un élément plus dense. Il y a des Physiciens qui difent que l'eau n'est qu'un air très dense; & l'air une eau très raresiée.

Mais les nageoires antérieures prolongées & travaillées sur un plan approchant de celui des aîles, servent à l'exocet à s'élancer dans l'air. Son vol, très-rapide, ne dure pas longtemps; ses aîles ne pouvant avoir de jeu qu'autant qu'elles sont humectées, & les mouve-

(\*) Alberti Seba Locuplet. Rerum Nat. Thes. Tom. II. p. 130. (†) On lit dans l'Histoire Naturelle des Iles Antilles, ce qui fuit au sujet des Poissons volans.

Autr au fujet des Poinons volans.

All y en a qui tiennent pour un conte fait à plaifir ce que l'on dir des poiffons volans, bien que les relations de plufieurs fameux voyageurs en fassent foi. Mais, quelque opinion qu'en puissent avoir ceux qui ne veulent rien croire que ce qu'ils ont vu, c'est une vérité très constante, qu'en navigeant, dès qu'on a passé les Canaries, jusqu'à ce que l'on approche des lles de l'Amérique, on voit fortir souvent de la mer de grosses trouppes de poissons qui volent à la hauteur d'une pique & près de cent pas loin, mais pas davantage, parce que leurs alles se fechent au solcil. Ils sont presque se femblables aux harengs, mais ils ont la tête plus ronde, & ils sont plus larges sur le dos. Ils ont les asses comme une chauve-souris, qui commencent un peu au dessous de la tête, & s'étendent presque jusqu'à l'e-queue. Il arrive souvent qu'ils donnent en volant contre les voiles des navires & qu'ils tombent même en plein jour sur le tillac. Ceux qui en ont fait cuire & qui en ont nangé, lès trouvent fort délicats. Ce qui les oblige de quitter la mer qui est leur clégnent le plus ordinaire, est qu'ils sont poursuivis par plusseurs

mens violens qu'elles font pour voler les féchant bientôt, il est obligé de replonger dans l'eau pour les hu-

mecter (†).

On compte plusieurs especes de poissons volans qui ne different que par leurs aîles & les couleurs de leur robe. Quelques uns n'ont que deux grandes aîles; d'autres en ont deux grandes & deux petites : dans ces deux especes, les aîles sont fortifiées d'espace en espace par des rayons osseux prolongés depuis la racine de l'aîle sous l'ouie jusqu'à son extrêmité, & recouverts d'une double membrane. Il y en a qui ont quatre aîles longues, étroites, unies & fans arrêtes.

Aujourd'hui on voit de ces sortes de poissons dans tous les cabinets des Naturalistes.



<sup>&</sup>quot;, grands poissons qui en font curée. Pour efquiver leur reu-, coutre, ils prennent une fausse route, faifant un bond en l'air, , & changeant leurs nageoires en aîles, pour éviter le danger; " mais ils trouvent des ennemis en l'air aussi bien que dans les ,, eaux. Car il y a de certains oiseaux marins, qui ne vivent ,, que de proie, lesquels leur font aussi une cruelle guerre, &

<sup>,</sup> ajonter pour enrichissement les paroles de ce grand Poëte qui a, dans fon Idyle héroïque nous témoigne qu'avec plaisir il a

<sup>,, —</sup> Vu mille fois fous les cercles brûlans ,, Tomber comme des cieux de vrais poissons volans: ,, Qui courus dans les flots par des monftres avides, ,, Et mettant leur réfuge en leurs alles timides " Au fein du pin vogueur pleuvoient de tous côtés Et jonchoient le tillac de leurs corps argentés.

# HUITIEME PARTIE.

# C H A P I T R E LXII.

Les Oiseaux, ou Bipedes aîlés.

Andre que les nageoires antérieures achevent de se transformer en ailes, les postérieures, prenant une autre sigure, deviennent des jambes avec des pieds palmés, c'est-à-dire dont les doigts sont liés par une membrane; des plumes remplacent les écailles, le mufeau s'allonge, la matière des dents sorme un bec, & nous avons des oiseaux aquatiques, qui se servent de leurs pieds pour nager: le cygne, le canard, le cormoran, l'oie, la macreuse, la palette, &c. nagent & ne peuvent voler, soit par un désaut de sorce dans les muscles pectoraux, soit à cause d'un vice particulier de leurs aîles, ou peut-être parce que ces premiers oiseaux conservent sous leur enveloppe plumacée, les mœurs & les inclinations du poisson.

Les pieds perdent la membrane qui unissoit les doigts, & les aîles acquièrent du ressort. Le pluvier, le heron, le butor, le courlis, & les autres de la même classe ne nagent point. Cependant ils ont encore l'instinct aquatique. Ils fréquentent le bord des rivières, & les rivages de la mer, & plongent dans l'eau avec

une adresse merveilleuse.

Tels sont les degrés par lesquels l'Etre s'élève du fond des eaux qu'il a peuplées de toutes sortes de poissons en subissant diverses métamorphoses, dans les plaines de l'air où par des variations nouvelles il produit le peuple des oiseaux. Il orne les uns du plus riche plumage: il donne aux autres un ramage mélodieux: quelques especes réunissent les deux avantages.

# C H A P I T R E LXIII.

# L' Autruche.

A'AUTRUCHE est remarquable par ses pieds de quadrupede, ses jambes couvertes d'écailles en tablettes; fes cuisses nues, sans écailles, sans poil & sans plumes; son corps couvert de plumes molles & estilées, comme si elles se changeoient en poi; ses aîles armées d'ergots d'une substance cornée, lesquelles ne peuvent lui servir à voler, mais seulement pour courir plus vîte; ses flanes nuds comme ses cuisses; son cou long & velu, car le duvet qui le couvre est un poil fin, clair-semé & luisant; la petitesse de sa tête: la langue petite & adhérente comme celle des poissons. l'admire sur tout les yeux de l'autruche, presque semblables à ceux de l'homme: ils sont tirés en ovale, garnis de grands cils, & la paupière supérieure en est mobile.

# C H A P I T R E LXIV.

La Chauve-souris. La Roussette.

La Chauve - Souris.

UEL est ce petit volatile hideux qui, vers le foir, fort de dessous le toit de ce château à demi-ruiné? Il n'ose se montrer pendant le jour. A-t-il honte de sa difformité. Son vol est gauche, incertain, inégal; son cri est aigre & perçant. Son corps est couvert de poil comme un quadrupede. Je lui croyois des aîles, & je n'apperçois que des os montrueusement allongés, réunis par une membrane nue qui en

s'attachant au corps enveloppe les jambes & la queuc. Il n'a point de nez: ses yeux vont s'ensoncer dans les conques de ses oreilles: il a la gueule prodigieusement fendue, & la tête surmontée de quatre oreillons. Ce monstre est-il un oiseau désiguré, ou un quadrupede informe? Ce n'est point un quadrupede: il n'a que deux pieds. Ce n'est pas plus un oiseau que le poisson volant. Il n'a que le vol de commun avec les oiseaux. La conformation intérieure du cœur, des poumons & des autres viscères annonceroit un quadrupede. Il a même des rapports particuliers avec l'espece humaine: le mâle a la verge pendante & détachée, ce qui ne lui est commun qu'avec le singe & l'homme, la semelle vivipare a deux mammelles sur la poitrine, dont elle allaite ses petits.

# La Roussette,

La Roussette est une espece de chauve-souvis, suivent plusieurs Naturalistes (\*). Elle pourroit être une chauve souris dégénérée, selon la conjecture de Mr. de Busson (†). Seba (§) l'appelle un chien volant, seulement parce qu'elle est plus grande & qu'elle a la museau plus allongé que la chauve-souris: Cette différence n'est pas la seule, ni la plus caractéristique. Elle en differe encore par le nombre & la figure de se dents incisives, & par la partie inférieure du corps: la roussette n'a point de queue; & la membrane qui forme les aîles se termine aux jambes de derrière, au lieu que dans la chauve-souris cette membrane s'étend audelà des jambes pour envelopper la queue.

(†) Discours sur la Dégénération des Animaux à la fin du Tome XIV. de l'Hist. Nat. &c. Edit. in 4to.

<sup>(\*)</sup> Vespertilio caudd nulld de Mr. Linnæus. Vespertilio Cynocephalus Ternatarius de Mr. Klein; &c.

<sup>(§)</sup> Canis volans Ternatanus Orientalis. Albert. Seba Locuplet. Rerum Nat. Thef. Tom. 1.

# C H A P I T R E LXV.

Ecureuil volant. Singe volant. Chat volant.

l' Ecureuil volant,

N compte plufieurs especes d'écureuils volans. Je parlerai du feul individu que j'ai vu. Il venoit de la Nouvelle Espagne. Il n'avoit guère que la moitié de la grandeur de notre écureuil vulgaire. Sa queue étoit aussi longue que son corps & sa tête ensemble. Il avoit cinq doigts à chaque pied de devant & de derrière; le pouce étoit séparé des quatre autres, & tous les cinque étoient armés de petits ongles aigus & recourbés. La peau des côtés prolongée & attachée aux jambes de devant & de derrière s'étendoit en forme de membrance très-molle, couverte d'un poil semblable à celui du corps, seulement un peu plus ras. Le poil, roussâtre par desfus le corps, blanchissoit par dessous ou il étoit moins fourni. Quand il voloit, c'est-à-dire quand il s'élançoit d'un lieu à l'autre, il déployoit la peau des côtés en étendant les pattes, sans leur donner aucun jeu qui imitât celui des aîles. Je l'ai vu s'élancer jusqu'à trente pas: peut-être eût-il fait un faut plusgrand dans un espece moins borné. Il voloit toûjours de haut en bas par une ligne oblique, & jamais de bas en haut, ni horifontalement; mais il grimpoit avec beaucoup d'agilité. Ce que je lui ai trouvé de plus fingulier, ce sont ses petites oreilles arrondies & tournées comme celles du finge & de l'homme.

# Singe volant.

Helbigius & d'autres Auteurs parlent d'une espece de singe volant dont l'existence ne paroît pas bien constatée. Ce rourroit bien n'être qu'un écureuil volant.

#### Chat volent.

Seba (\*) donne la figure & la description d'un animal dont toutes les extrémités, les quatre pieds jusqu'aux ongles, la queue, & la tête se tiennent par le moyen du tissu membraneux des aîles: c'est une continuation de la peau du dos qui remonte jusqu'au cou, s'étend de chaque côté avec un contour dentelé, couvre les quatre pieds, & va s'attacher à la queue. Sa tête paroît tenir du chat sauvage, d'où lui vient le nom de chat volant. La femelle a des tettes grandes & rondes, semblables aux mammelles d'une semme.

# C H A P I T R E LXVI.

Le Lezard volant, ou petit Dragon âilé.

o i c i un nouvel essai de quadrupede volant qui differe de tous ceux que nous avons vus jusqu'à prefent. C'est un petit Lézard dont le dessus & le dessous du corps sont couverts de petites écailles très minces, ainsi que les pattes & sa longue queue pointue. Il porte de chaque côté une aîle cartilagineus & écailleuse comme le corps, dont la base s'étend de la cuisse antérieure à celle de derrière sans adhérer à aucune des deux: au moins j'ai toûjours trouvé les aîles ainsi détachées, avec les quatre cuisses & jambes libres dans trois especes disserntes que j'ai vus (†). Ces aîles ont six rayons, diminuant de grandeur vers le partie inférieure du corps, & forment cinq couplets. Le lézard volant d'Afrique, celui dont je parle, a sous

<sup>(\*)</sup> Thef. Rer. Nat. T. I. Tab. LVIII. n. 2 & 3.

(†) Cependant Seba donne la figure & la defeription d'un Lezard volant d'Amérique dont les ailes tenoient aux cuiffes des pattes de devant: celles de derrière avoient le jeu libre.

la machoire inférieure une poche (ou un jabot) qui descend jusqu'au cou où elle s'attache. Ceux d'Amérique n'en ont point. Cet animal ne vole pas réellement; il saute de branche en branche, & d'un arbre à l'autre.

# C H A P I T R E LXVII.

Observation sur le passage des oiseaux aux Quadrupedes.

La différence d'une groffe patte d'écrevisse à une nageoire de poisson ne paroît pas plus grande que celle d'une aîle d'oiseau à un pied de quadrupede. La Nature néantmoins, en transformant l'aîle en pied s'affranchit de la loi qu'elle avoit suivie auparavant dans la métamorphose des membres un peu dissemblables, savoir de supprimer ces extrémités dans quelques animaux intermédiaires, avant que de les repro-

duire fous une nouvelle forme (\*).

Oseroit-on avancer qu'elle à brusqué ici la métamorphose, & rapporter à cette précipitation les productions irrégulières dont nous avons vu que le passage des oiseaux aux quadrupedes étoit rempli? cet animal à moitié nud, & à moitié couvert d'écailles, de plumes & de poil, cet oiseau énorme qui ressemble au chameau par les pieds, par la longueur de son cou, & la petitesse de sa tête (†), & dont la stupidité annonce les élémens contraires dont il est composé? ce volatile sans plumes, beaucoup plus petit & plus monstrueux, que la Nature a condamné à ne quitter sa re-

<sup>(\*)</sup> Voyez ci-devant Chapitre LVI.

(†) Austruche porte le nom Latin de Struthio-camelus.

traite que dans les ténèbres, comme si elle eût pré-

tendu nous cacher ses erreurs?

Ses erreurs, ou ses caprices, quelque nom qu'on leur donne, tendent toûjours au même but. Ses productions les plus difformes & les plus bizarres nous offrent des traits humains que nous n'avions apperçus dans aucun des animaux les plus parsaits selon nos idées: l'œil de l'autruche, l'oreille de l'Ecureuil volant, la verge pendante de la chauve-souvis mâle, & les mammelles rondes du chat volant femelle.



# NEUVIEME PARTIE.

# C H A P I T R E LXVIII.

Les Cétacies

Le Renard marin.

Les cétacées font de grands animaux marins qui ont le corps nud & allongé, garni de membres charnus. Ils ressemblent beaucoup aux quadrupedes, quoiqu'ils foient, pour la plûpart des especes de bimanes. Ils ont deux ventricules au cœur, respirent par les poumons, s'accouplent & font leurs petits vivans. Les femelles qui les allaitent ont leurs mammelles placées au bas du ventre, ou sur la poitrine. Parmi ces animaux, les uns font amphibies, les autres ne sont que plagiures. Ils n'ont pas tous des dents, mais ils ont tous sur la tête ou sur le museau un ou deux canaux pour rejetter l'eau. Entre ceux qui ont des dents, les uns, comme le marsouin, en ont aux deux mâchoires. Le narwhal n'en a qu'à la mâchoire supérieure. Le cachalot n'en a qu'à la mâchoire inférieure. La baleine, qui n'a point de dents, a la mâchoire supérieure garnie de chaque côté de lames de cornes qui s'ajustent obliquement dans l'inférieure.

Le passage des oiseaux aux cétacées est rendu sensible par le renard marin, dont les deux nageoires, qui sont auprès de la tête, représentent les aîles d'un oiseau plumé. Ces aîles osseuses & charnues, très obtuses par les bords, semblent destinées à former des doigts

dans les bimanes, (\*).

<sup>(\*)</sup> On trouve une description anatomique du renard marin dans les Mémoires pour fervir à l'Histoire des animaux.

# C H A P I T R E LXIX.

Les Bimanes.

INFIN les membres antérieurs de l'animal, après avoir revêtu & quitté tour à tour tant de formes singulières commencent à ébaucher celle qu'ils doivent avoir dans l'homme. Il faut l'avouer, les premières mains sont très grossières. Elles ont quelquefois jusqu'à sept & huit doigts: celles d'une espece de baleine-cachalot en ont fept (\*), & celles d'une espece de diable-de-mer en ont huit (†). Souvent elles n'en ont que quatre, comme dans le lamentin & le finge de mer. Tantôt les doigts font excessivement courts, & tantôt monstrueusement longs. Le poisson nommé l'Enfant de mer enmailloté nous a pourtant fait voir deux petites mains plus régulières. Leur difformité dans les cétacées est probablement une nécessité ou un avantage, eu égard à l'exigence de leurs besoins; & malgré les défauts de ces parties envisagées comme des mains, on y entrevoit l'application de la Nature à les travailler, à en multiplier les essais pour parvenir, à force de répétitions, à leur donner la juste proportion qu'elles doivent avoir pour convenir au corps humain. Avant que de quitter le rivage de la mer, nous verrons se promener sur sa surface un animal à-moitié homme.

CHA-

(†) Celui dont parle Rochefort dans fon Histoire Naturelle & morale des Iles Antilles.

<sup>(\*)</sup> C'est la Neuviéme espece de baleine suivant la division de Mr. Anderson; & la seconde espece de Cachalot.

#### CHAPITRE LXX.

# La Baleine.

L est constant que sa baleine est bimane. Elle a, au lieu de nageoires, des os articulés, figurés comme ceux de la main & des doigts de l'homme, revêtus de muscles & de beaucoup de chair tendineuse, & recouverts d'une peau assez épaisse, semblable à celle qui enveloppe le reste du corps. Cet énorme habitant des eaux salées, s'avance par le moyen de sa queue qui fait la fonction d'une grande rame, & ne se sert de ses mains que pour tourner dans l'eau. La semelle, lorsqu'elle suit, en sait aussi usage pour emporter ses petits (\*).

On apporta à Paris, il y a un peu plus d'un siécle (†) le squelette d'une baleine propre à donner une idee de la grandeur de ces animaux marins. , Le , crâne avoit seize à dix-sept pieds d'ouverture, & , quatorze pieds de longueur, pesant environ onze , cens livres; les nageoires qui ressembloient à des , mains, douze pieds de long, & pesoient six cens , livres; & ensin les côtes, douze pieds & demi de longueur, & chacune pesoit quatre-vingts livres."

Des mains de douze pieds de longueur, garnies d'une quantité excessive de chair & de graisse, peuvent aisément paroître assez disformes & monstrueus es pour être appellées des bras, des aîles, ou des nageoires. Leur figure véritable n'a pourtant pas échappé à ceux qui l'ont vue & examinée de près.

(†) En 1658.

<sup>(\*)</sup> Anderson, Histoire Nat. d'Islande, & Hist. Nat. de Groen-land.

# H A P I T R E LXXI.

#### Le Diable de mer.

LUSIEURS poissons portent ce nom, parce que le peuple donne le nom de diable à tout ce qui a l'aspect hideux ou effrayant. Celui dont je veux parler ici est un cétacée de douze pieds de long & davantage. Quand il ouvre la gueule, il étale une énorme quantité de dents qui garnissent ses deux mâchoires, sa langue & le fond de sa gorge: c'est tout ce qu'il a de diabolique. Outre quatre nageoires, deux grandes latérales, & deux plus petites, l'une sur le dos, & l'autre près de l'anus, il a deux mains sous le ventre composées chacune de cinq doigts articulés.

On lit dans le Journal Encyclopédique du 15 Janvier 1763, une lettre au sujet d'un monstre marin échoué au fort de Kermorvan à quatre lieues de Brest; deux nageoires en forme de mains placées à la partie antérieure de l'estomac, lui firent donner le nom d'bomme de mer; ce n'étoit peut-être qu'un diable

de mer.

Mr. Savary, Docteur en Médecine de la faculté de Paris, & médecin de la marine à Brest, nous a donné la déscription d'un Diable de mer échoué dans la rade de cette ville, qui n'avoit pas tout-à-fait cinq pieds. Je n'en rapporterai que ce qui regarde les mains.

, En renversant ce poisson, dit Mr. Savary, on voit à un pied de distance du rebord de la mâchoire inférieure deux autres petites nageoires, en , forme de mains, écartées l'une de l'autre d'environ 12 fix pouces. On pourroit les appeller nageoires ven-, trales, quoique leur situation reponde plûtôt au , fond de la bouche qui est énorme dans cet animal. Elles sont composées chacune de cinq rayons cartiin lagineux femblables à cinq doigts; ce qui leur donne beaucoup de restemblance avec les mains ou les
pieds d'un homme. La peau qui les couvre est
rougeâtre & de couleur de chair, un peu raboteuse, & même calleuse; ce qui feroit croire qu'il
s'en ser fert pour s'appuyer contre les corps durs, &
clever sa tête, ou peut-être pour souller & creuser
le sable dans lequel il s'ensonce & se cache pour tendre ses piéges & attraper sa proie (\*)."

Mr. Savary croit que c'est le Lophius ore cirroso d'Artedi, & la déscription qu'il en sait cadre très-bien avec celle de ce Naturaliste. Seulement les rayons cartilagineux des mains sont des osselets, selon Artedis

# C H A P I T R E LXXII.

# Le Lion marini

N trouve dans l'Île de Juan Fernandez un amphibie appellé Lion marin, qui ressemble un peu au veau marin, quoique beaucoup plus grand; nous le mangions sous le nom de bœus; & comme c'est un animal tout-à-fait singulier, je ne saurois me dispenser d'en donner ici la déscription.

25. Les lions marins, quand ils ont toute leur taille, 25. peuvent avoir depuis douze jusqu'à vingt pieds de 25. long; & en circonférence depuis huit pieds jusqu'à 26. quinze: ils sont tellement gras qu'après avoir fait, 27. une incision à la peau qui a environ un pouce d'é-27. paisseur, on trouve au moins, un pied de graisse avant que de parvenir à la chair ou aux os; & nous simes plus d'une sois l'expérience que la graisse de 27. quelques-uns des plus gros nous sournissoit jusqu'à 27. cent-vingt-six galons d'huile, ce qui revient à peu

<sup>(\*)</sup> Journal de Médecine Tome XXII. p. 56.

, près à cinq cens Pintes mesure de Paris. Ils sont 2, austi fort fanguins, car, si on leur fait de prosondes , blessures dans une douzaine d'endroits, on verra , jaillir à l'instant avec beaucoup de force, autant de 20 fontaines de fang. Pour déterminer la quantité de leur fang, nous en tuâmes d'abord un a coups de , fufil; lui ayant ensuite coupé la gorge nous mesu-, rames le fang qu'il rendit, & trouvâmes qu'outre celui qui restoit encore dans les vaisseaux & qui n'étoit pas peu de chose, il en avoit rendu au moins , deux barriques. Leur peau est couverte d'un poil 20 court, de couleur tannée claire; mais leur queue ., & leurs nageoires qui leur fervent de pieds, quand , ils sont à terre, sont noirâtres. Les extrémités de leurs nageoires ne ressemblent pas mal à des doigts no joints ensemble par une membrane. Mais cette membrane ne s'étend pas jusqu'au bout des doigts qui font garnis chacun d'un ongle. Outre la gros-, seur qui les distingue des veaux marins, ils en dif-2, fèrent encore en plusieurs choses, & surtout les mâles, qui ont une espece de grosse trompe, qui leur pend du bout de la mâchoire supérieure de la longueur de cinq ou six pouces; cette partie ne se trouve pas dans les femelles, ce qui les fait distinguer des mâles au premier coup d'œil, outre qu'elles sont beaucoup plus petites......

"Ces animaux font de vrais amphibies: ils passent tout l'été dans la mer & tout l'hiver à terre; c'est alors qu'ils travaillent à la génération, & que les femelles mettent bas. Leurs portées sont de deux petits à la fois: ces animaux tettent & sont dès la naissance de la grandeur d'un veau marin qui a toute sa taille. Les lions marins, pendant tout le temps qu'ils sont à terre, vivent de l'herbe qui croît sur les bords des eaux courantes, & le temps qu'ils ne paissent pas, ils l'emploient à dormir dans la fange. Ils paroissent d'un naturel fort pesant & font difficiles à réveiller, mais ils ont la précaution de placer des mâles en sentinelle autour de l'endroit

où ils dorment, & ces sentinelles ont grand soin de les éveiller dès qu'on approche seulement de la horde. Ils sont fort propres à donner l'allarme, leurs cris étant fort bruyans, & de tous fort dissérents; tantôt ils grognent comme des pourceaux, & d'autres sois ils hennissent comme les chevaux les plus vigoureux. Ils se battent souvent ensemble, surtout les mâles, & le sujet ordinaire de leurs querelles ce sont les semelles. Nous sûmes un jour surpris à la vue de deux de ces animaux qui nous parurent d'une espece toute nouvelle; mais en approchant de plus près, nous trouvâmes que c'étoient deux mâles, désigurés par les blessures qu'ils s'étoient faites à coups de dents, & par le sang dont ils étoient couverts.....

, Nous tuâmes quantité de ces animaux pour en manger la chair, & furtout le cœur & la langue, que nous trouvions préférable à celle de bœuf. Il , est très facile de les tuer; car ils sont presque également incapables de se désendre & de s'enfuir; il n'y a rien de plus lourd que ces animaux, &, au moindre mouvement qu'ils font, on voit leur graisse mollasse flotter sous leur peau. Cependant il faut se donner de garde de leurs dents; car il arriva à un de nos malelots, dans le temps qu'il étoit tranquillement occupé à écorcher un jeune lion marin, que la mère de cet animal se jetta sur lui sans qu'il l'apperçût, & lui prit la tête dans fa gueule. La mor-, fure fut telle que le matelot en eut le crâne fracassé en plus d'un endroit, & quelques soins qu'on pût en prendre, il mourut peu de jours après (\*)"

Telle est la déscription du lion marin qu'on lit dans les voyages du Lord Anson; mais suivant la figure qu'on en voit dans le même livre, ces deux nageoires

<sup>(\*)</sup> Voyage autour du Monde de George Anson, p. 110. Kolhe dans sa Déscription du Cap de Bonne-Espérance, & d'autres Auteurs out aussi parlé du Lion Marin.

qui lui servent de pieds pour se traîner quand il est à terre, sont des mains imparfaites, comme celles de la baleine & des autres bimanes, avec cette différence que les doigts du lion marin sont unis par une membrane jusques vers la moitié de leur longueur, ce qu'on ne trouve pas généralement dans tous les cétacées à deux mains, mais dans quelques especes seulement.

La baleine, le diable de mer & le Lion marin pourroient être appellés des bimanes estropiés. Leurs mains font comme jointes immediatement aux omoplates. Dans la baleine & le diable de mer on ne voit ni l'humerus, ni l'avant-bras; la partie qui repond à la main de l'homme fort immédiatement de la poitrine. Les deux autres sont enfermées & cachées dans le corps, sous la peau. Dans le lion marin une por-

tion de l'avant-bras se montre au dehors. Le bras

fortira en entier dans les bimanes suivans.

#### HAPIT R E LXXIII.

# Le Lamentin.

LE lamentin (Planche V. Fig. 3.) est un des bimanes qui mérite le mieux ce nom, quoiqu'en dise le P. Labat qui n'a point vu cet animal, & qui en a pris la figure dans l'Histoire Naturelle des Iles Antilles par Rochefort; & cette figure, la même que je repete ici, suffit pour combattre le sentiment de ce missionnaire.

La Nature, supprimant les nageoires, les cornes, & la queue des autres cétacées, a formé une masse vivante de près de dix-huit pieds, qui n'a d'autres membres que deux bras courts & ramassés, auxquels sont attachées deux petites mains qui n'ont chacune que quatre doigts courts & gonflés. Le lamentin a les yeux petits: sa peau est épaisse, ridée en quelques endroits,

& parsemée de quelques petits poils. Il a deux mammelles sur la poitrine, qui est peut - être un caractère des cétacées bimanes. Il s'accouple à la manière de l'homme. Ses bras sont flexibles: la semelle s'en sert à tenir & porter ses petits, à peu près comme les sin-

ges tiennent les leurs,

Mais, dit le P. Labat, comment a-t-on pu donner le nom de pieds ou de mains aux deux nageoires qu'il a un peu au dessous du cou, qui se replient sous le ventre, & dont quelques Auteurs prétendent qu'il se sert pour se traîner sur la terre? Premièrement il s'en faut bien que ces prétendus pieds ou mains aient assez de force pour soutenir ou saire mouvoir un corps aussi pesant. En second lieu, suivant le rapport d'un très grand nombre de personnes, surtout des Flibustiers qui n'ont souvent d'autre ressource pour vivre que la pêche du lamentin, & des Indiens de l'Isthène de Darien qui sont sans contredit les meilleurs pêcheurs du monde, le lamentin ne vient jamais à terre; ainsi ce n'est point un animal amphibie, ni un quadrupede. Ainsi parle le P. Labat,

Quoique le lamentin ne soit point un quadrupede; quand même il ne seroit point amphibie, cela empêche-t-il qu'on ne puisse donner le nom de mains aux deux membres qu'il a aux deux côtés de la poitrine, sussent els encore incapables de porter le poids du corps? C'est la sorme qui détermine leur nom; on y distingue la main, l'avant-bras & l'humerus, Ces trois parties sont raccourcies & un peu monstrueuses, si l'on veut; cependant elles ont du jeu & de la stexibilité,

ce qui les caractérife encore mieux (\*).

<sup>(\*)</sup> Mr. Klein (Disp. Quadr. p. 94.) après avoir comparé ce que les anciens & les modernes ont dit du lamen in, après avoir rétuté surtout Clusius & Artedi, donte si cet animal a véritablement des mains, des asses ou des nageoires, & conclut que l'histoire Naturelle, qu'on en a donnée jusqu'ici, est très déscrueuse. Mr. de Busson le dit bimane dans son Histoire des anges.

Mr. de la Condamine nous a donné la déscription & la figure d'un cétacée qu'il a lui-même dessiné d'après Nature (\*). Les Espagnols & les Portugais lui donnent le nom de Vache-marine, ou de Poisson-bais. Ce savant Académicien croit que c'est le même qu'on nomme lamentin à Cayenne & aux Iles Françoises de l'Amérique. Cette vache marine n'a que deux petites nagcoires placées assez près de la tête, & qui lui servent de bras & de pieds. Je ne la crois pas le véritable samentins Mr. de la Condamine convient aussi que c'est une espece un peu dissérente; & en esset on lait que les Espagnols appellent le lamentin Manati, parce qu'il a des mains (†), & non pas Vache marine.

# nt in C Hill A PET T R E LXXIV.

cab can a stood contacts in

Le Singe de mer Danois. Simia marina Danica.

N peut voir dans le Theatrum universale omnium animalium de Jonston publié par Ruysch, la figure du singe de mer Danois, qui a deux mains, & surtout deux bras que l'on prendroit pour des bras humains, s'ils étoient sur un autre corps. La forme de l'humerus, du coude de l'avant-bras est aussi parfaite que dans l'homme. La main n'a que quatre doigts, & chaque doigt est armé d'un petit ongle aigu.

. .

<sup>(\*)</sup> Relation de la rivière des Amazones.

(†) De Manati les Naturalistes ont sait Manatus, nom Latin qu'ils donnent au lamentin.

# C H A P I T R E LXXV.

# L' Ambize.

AMBIZE n'est pas l'homme marin: il est beaucoup plus grand, & ne ressemble pas si bien à l'homme terrestre. Suivant Dapper (\*), les ambises se trouvent dans les lacs d'Angola & de Quihite. Ils ont pleinement huit pieds de longueur. Nicremberg dit qu'il y en a quelquefois de si grands qu'ils pefent jusqu'à cinq cens livres. Ils ont deux bras fort courts, avec des mains qui peuvent se courber un peu, mais qui ne se ferment point comme celles de l'homme. Leurs doigts, qui ont une certaine longueur, sont joints par une membrane. Ils ont les yeux petits, le nezi plat, la bouche grande, sans apparence d'oreille & de menton. Les parties naturelles du mâle ressemblent à celles du cheval. La femelle a deux mammelles bien formées sur la poitrine, mais qui ne paroissent pas bien distinguées l'une de l'autre, tandis qu'elle est dans l'eau, parce que leur couleur est de gris-fané.

(\*) Déscription de la Base Ethiopie.



# DIXIEME PARTIE.

# C H A P I T R E LXXVI.

L' Homme marin.

Nous terminerons la classe des bimanes par l'hommes marin. Tant de témoignages autentiques constatent l'existence des poissons-hommes & des poissons-femmes par la moitié supérieure du corps, qu'il y auroit plus que de l'opiniâtreté à en douter. Voici ce que j'ai pu rassembler de plus avéré au sujet de ces hommes marins.

# C H A P I T R E LXXVII.

Homme marin pêché à Oxford.

Oxford, dans le Duché de Suffolk, un homme marin que le Gouverneur garda fix mois, desorte que chacun put le voir. Sa figure étoit si conforme à celle de l'homme, qu'il sembloit ne lui manquer que la parole. Un jour s'étant échappé, il se replongea dans la mer, & on ne le revit plus.

<sup>(\*)</sup> Histoire d'Angleterre.

# H A P I T R E LXXVIII.

Espece de Sirène pêchée en Westfrise.

N lit, dans les Délices de la Hollande, qu'en 1430. après une furieuse tempête qui avoit rompu les digues & donné passage à la mer dans les prairies, des filles d'Edam en Westfrise, passèrent en batteaux par Purmerand pour aller traire des vaches, & que l'eau s'étant retirée, elles apperçurent une femme marine dans la vase. Elles l'emmenèrent à Edam où elle se laissa habiller & usa de nos alimens de pain & de lait. On lui apprit à filer. On la mena à Harlem; elle y vêcut quelques années sans pouvoir apprendre à parler, & conservant toûjours un instinct qui la conduisoit vers l'eau. D'où l'on peut conclure qu'elle se seroit replongée dans la mer, ainsi que l'homme marin pêché à Oxford, si on ne l'eût gardée de près. Je me souviens d'avoir vu de très anciennes figures de cette espece de Néréide, dans lesquelles elle est représentée filant, & affise sur sa queue de poisson repliée sous elle (†),

# HAPITRE LXXIX.

Sept bommes marins & neuf femmes marines.

l'HISTOIRE générale des Voyages dit qu'en 1560 des pêcheurs, près de l'Isle de Manar dans les Indes, fur la côte occidentale de l'Isse de Ceylon, prirent d'un coup de filet sept hommes marins & neuf femmes

<sup>(\*)</sup> Desponde parle de cette semme marine dont il est aussi fait mention dans les Ephémerides des curieux de la Nature.

marines. Le médecin qui les examina avec soin, & qui en sit l'anatomie, trouva toutes leurs parties intérieures & extérieures très conformes à celles de l'homme. Dimas osquez de Valence, médecin du Viceroi de Goa, en sit l'ouverture en presence de plusieurs Missimmaires Jesuites, & en particulier du Père Henriquez.

# C H A P I T R E LXXX.

Sirène d'une grande beauté.

N Capitaine de Vaisseau, nommé Schmidt, Anglois de nation, vit en 1614. dans la Nouvelle Anglererre, une Syrène d'une grande beauté, qui ne le cédoit en rien aux plus belles semmes. Des cheveux d'un noir bleuâtre flottoient sur ses épaules; mais la partie insérieure, en commençant à la région ombilicale, ressembloit à la queue d'un poisson.

# C H A P I T R E LXXXI.

I émoignage de Monconys.

ONCONYS fait mention (\*) de ces hommes marins femblables aux poissons par la partie inférieure de leur corps, & aux hommes par la partie supérieure, à la reserve des mains dont les doigts sont unis ensemble par une membrane, comme les pieds des oies ou les aî es des chauves-souris. Nous avons vu cette forme dans quelques bimanes.

<sup>(\*)</sup> Dans fon Voyage d'Egypte.

# C H A P I T R E LXXXII.

Cinq bommes Marins, & une femme marine.

Sous le Pontificat d'Eugène IV, on prit un homme marin. Sous l'Empereur Maurice, on vit dans le Nil un homme marin & une femme marine qui se laisfèrent voir pendant trois ou quatre heures hors de l'eau jusqu'au nombril.

En 1526. on prit en Frise un homme marin qui

avoit beaucoup de barbe & de cheveux.

Un autre fût pris en 1531, dans la Mer Baltique, & envoyé à Sigismond, Roi de Pologne: il vêcut trois jours à fa Cour.

On en prit encore un autre jeune près de la Racca

de Sintra (\*).

# C H A P I T R E LXXXIII.

Deux femmes marines.

L parut en 1669. auprès du port de Coppenhague, une Syrène qui fut apperçue du rivage par plusieurs personnes dignes de foi (†); quoiqu'elles ne sussent pas d'accord sur la couleur de ses cheveux, toutes convinrent qu'elle avoit le visage d'un homme sans barbe & la queue sourchue (§).

Lucas-Jacob Debes (SS) dit qu'en 1670. fur la côte

<sup>(\*)</sup> Dictionnaire des Animaux.

<sup>(†)</sup> Thomas Bartholin en parle.
(§) Ephémerides des curieux de la Nature; Mélanges d'Histoire Naturelle.

<sup>(</sup>SS) Curiofités Naturelles observées dans les Isles de Féroé.

méridionale de Suderoé, plusieurs habitans du village de Qualbré virent une semme marine. Elle resta pres de trois heures élevées au dessus de la surface de l'eau; tenant en sa main un poisson qui avoit la tête en bas. Sa longue chevelure descendoit jusqu'à la partie du corps qui étoit plongée dans la mer. On la voyoit à découvert jusqu'au nombril. Les habitans de Suderoé virent ausi ce monstre, & Debes dit tenir ce fait d'un d'eux qui étoit à Coppenhague lorsqu'il le lui raconta.

# C H A P I T R E LXXXIV.

Poisson-femme, appellé par les Espagnols Pecs-mugers

Redi parle d'un poisson, assez commun dans les mers du Bresil, que les Espagnols appellent *Pece mu-ger*, parce qu'il a la face d'une semme. On dit que ses os ont la vertu d'arrêter toute espece d'hémorragie (\*). Mais cette proprieté n'est pas aussi bien constatée que l'existence du poisson même dont nous allons donner une description plus détaillée d'après

Ruyfch.

Én certains temps de l'année, on pêche dans la mer des Indes Orientales, proche des Ifles Vissaies, qui sont sous la domination des Espagnols, un poisson anthropomorphe c'est-à-dire poisson à figure humaine, que les Espagnols appellent Pece muger & les étrangers Duyon. Il a la tête ronde, collée immédiatement sur les epaules, sans cou; ses oreilles, faites comme celles de l'homme, ont la conque tournée à peu près de la même façon, avec l'ouverture beaucoup plus grande. Ses yeux couverts de leurs paupières ressemblent pour

<sup>(\*)</sup> Redi, Experimenta Naturalia, &c.

Planche VI. Page 110.





la couleur & pour la manière dont ils sont placés, non aux yeux d'un poisson, mais à ceux d'un homme. Il a le nez plat, les levres comme les nôtres. Ses dents pleines & très blanches sont rangées comme dans l'homme & non comme dans les poissons. Il a la poitrine large, blanche, délicate, les mammelles rondes & fermes comme les ont les vierges & non pendantes comme les nourrices: elles sont pleines d'un lait très blanc. Enfin ses bras font plus larges & plus gros que longs, propres à nager, & les coudes peu marqués: les mains portent de petits doigts pointus qui tiennent les uns aux autres par une membrane (Voyez Planché VI.) Le mâle & la femelle ont les parties fexuelles femblables à celles de l'homme & de la femme. Le teste du corps finit en queue de poisson. On ne sera pas fàché de trouver ici le passage entier rapporté par Ruysch, que je viens de traduire en m'attachant plus

à la figure qu'à la lettre.

Capitur certis anni temporibus in mari Orientali Indiæ ad Infulas Viljajas quas Infulas Pictorum vocant, sub Hispanorum dominio, piscis quidam ανθρωπομοεφω, id est bumana prorsus figura, quam ideo Pece muger vocant. ab indigenis Duyon. Caput babet rotundum, nulla colli intercarpedine trunco conpactum. Extremæ aurium fibræ, que & auricula noncinantur, ex cartilaginea carne eleganter vestita; quarum interior pars amplissimis formata anfractibus, veram bominis refert aurem; oculos suis ornatos palpebris, situque & colon non piscis sed bominis judicares; naso non nibil aberrat: ma'am inter utramque non usquequaque eminet, sed levi tramite bipartitur; sub eo vero labra magnitudine specieque nostris simillima. Dentium non quales insunt piscium generi serratilium, sed plenorum & candidissimorum continua series. Pectus alba cute contectum, binc atque binc paulo latius quam pro corpore in mammas extuberans; neque eas ut fæminis pendiculas, sed quales virginibus globojas, plenas lactis candidissimi. Brachia non longa sed lata ad natandum apta nullis tamen ipfa cubitis, ulnis, manibus, articulisve distincia. In administris soboli propagande membris in utroque sexu nulla ab bumanis distinctio: post bæc in piscem cauda desinit (\*).

# C H A P I T R E LXXXV.

Homme marin & Femme marine dessécbis.

Paris deux poissons desse saint-Germain à Paris deux poissons desse s'un mâle l'autre se-melle, qui ressembloient à un homme & à une semme par le haut du corps jusqu'à la ceinture, ayant la tête, le visage, le sein & les mains semblables aux nôtres: ils sentoient la marée. Celui qui les faisoit voir les appelloit Triton & Syrène.

# C H A P I T R E LXXXVI.

Description d'une femme marine que l'on voyoit vivante à Paris en 1758.

Quel ques années après (†), on vit à la même foire une autre femme marine vivante que l'onconfervoit dans un grand bassin d'eau plein d'eau où elle paroissoit se plaire beaucoup. Elle étoit vive & agile. Elle avoit deux pieds de long. Elle plongeoit & sautoit dans l'eau avec beaucoup de dexterité; lorsqu'elle étoit tranquille, son attitude ordinaire étoit d'avoir le corps droit élevé sur la surface de l'eau jusqu'au dessous du sein. On lui donnoit du pain & de petits

<sup>(\*)</sup> Kircher. Art. Magnet. Lib. VI. p. 675. Ruysch de Púscibus Tit. III. Cap. 1.
(†) En l'année 1758.

petits poissons qu'elle mangeoit, se servant de ses mains pour les porter à fa bouche. Elle regardoit les spectateurs, les hommes surtout, avec une attention qui annoncoit la curiolité & le desir, & qui ne pouvoit être que l'effet du pur instinct. Elle avoit la peau rude au toucher, la tête nue à l'exception de quelques apparences écailleuses derrière la tête vers la nuque, les oreilles longues & larges, le vifage très laid, le cou épais & honnêtement long, la main droite mal forméc, aussi se servoit elle plus ordinairement de la gauche, la poitrine large les mammelles grandes pleines & arrondies. A l'égard du fexe, un clitoris fort gros fortoit de la vulve de la longueur d'un demipouce. Elle avoit deux especes de nageoires aux aînes, qui pouvoient se fermer & couvrir en se fermant les parties sexuelles. Elle avoit la moitié inférieure du corps en queue de poisson couverte d'écailles. Une nageoire composée de six rayons descendoit en diminuant de grandeur & d'épaisseur depuis la vulve jusques vers l'extrémité de la queue. Cette queue se terminoit d'une manière particulière qui, lorsqu'elle étoit ouverte ou épanouie, ne ressembloit pas mal au calice d'une fleur. Elle étoit formée d'une feule membrane de la même substance que les nageoires, & attachée fur dix rayons. Une moitié pouvoit s'abattre fur l'autre, & cette queue ainsi fermée ressembloit à un double éventail. Six portions de la membrane, savoir trois portions correspondantes de chaque côté, portoient une marque extérieure. La première du côté gauche étoit un point blanc surmonté d'un petit arc de même couleur. Les deux autres étoient compofées chacune de deux arcs blancs qui se regardoient, & dont l'inférieur, c'est-à-dire le plus éloigné du bord de la queuc, étoit plus petit que l'autre. Les trois taches du côte droit étoient à peu près semblables. étoit cet anim I fingulier. Mr. Gautier, si connu par fes planches anatomiques colorées, le vit & le desfina dans le temps; c'est d'après son dessin que nous en donnons la figure (Planche V. Fig. 4)

Cette femme marine differe en plusieurs points de celle dont parle Kircher; celle-là n'avoit point de cou; celle-ci en avoit un épais & assez long. L'une avoit une nageoire sur chaque hanche & les hanches étoient grosses & bien marquées; l'autre avoit les hanches presque essacées, deux nageoires vers les aînes, & une plus longue sous la queue. La conformation des oreilles, des mains, du sexe, & de l'extrémité de la queue différoit dans l'une & dans l'autre, ainsi que le derrière de la tête qui portoit de petits cheveux dans la première, & des apparences écailleuses dans la feconde. Le corps n'avoit pas la même délicatesse de peau dans les deux.

# C H A P I T R E LXXXVII.

Homme marin vu par Mr. Glower.

Tr. Glower en parlant du climats & des productions de la Virginie (\*), dit qu'il y a peu de pays au monde où il y ait un si grand nombre de fleuves, que l'on y voit souvent des montres marins, qu'il en a vu un qui parut comme il descendoit sur un de ces fleuves; que ce monstre avoit une figure humaine, avec la tête, les bras, l'air & le visage d'un Indien; que son regard terrible jetta la terreur dans l'âme de tous ceux qui étoient dans son batteau, jusqu'à ce que plongeant dans l'eau il sit voir sa queue de poisson qui étoit cachée, tandis qu'il se tenoit debout, la tête & la moitié du corps élevées au-dessus des eaux.

<sup>(\*)</sup> Transactions Philosophiques, & Journal des Savans an-1676.



Planche VII. Page 115.

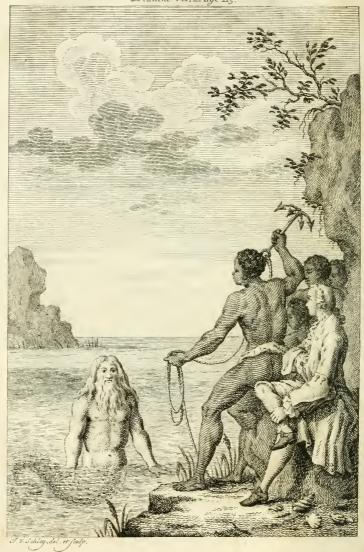

# C H A P I T R E LXXXVIII.

Extrait d'une Lettre écrite de la Martinique, par Mr. Chrétien, à un Licentié de Sorbonne, contenant la Relation d'un homme marin qui a paru aux côtes de cette 1/le le 23 de Mai 1671. (Planche VII.)

✓ E diamant est un grand rocher situé au sud de , la Martinique & féparé de l'Isle par un détroit d'u-, ne lieue. Les rus des marées contraires qui courent furieusement entre les pointes des montagnes voisines, le rendent presque inaccessible. Les oi-, seaux s'y retirent comme dans un lieu où les dan-, gers de la mer & les précipices les rasurent contre , les courses des chasseurs. Il y en a en si grande , quantité qu'ils font comme de grands nuages au-, deffus des batteaux qui en approchent; & ceux qui ont la hardiesse de monter au haut de ce rocher, remplissent souvent de grands canots de petits, qu'ils prennent à la main, dans les trous & dans les her-, bes d'alentour: de sorte que la stérilité dé ce desert , produit, avec une fécondité admirable, le grand , nombre d'oiseaux qui peuplent nos bois; & qui , font une partie de notre nourriture. Mr. le Géné-, ral de Baas, ayant fagement remarqué que les ha-, bitans des côtes voisines enlevoient les œuss & les , petits, & ruinoient la chasse de l'Isle par ce pillage, , a défendu à toutes sortes d'habitans d'aborder cette , Ise durant le temps que les oiseaux y couvent leurs , petits; & le Sieur de la Paire, Capitaine Comman-, dant de ce quartier, a pris un soin particulier de , faire observer cette ordonnance si utile au Public, , jusqu'au 23 Mai, qu'il commanda un canot pour , reconnoître la fécondité de ce petit desert. Le Maî-, tre du canot, s'étant acquitté de sa commission, re-2, tourna sur une pointe avancée de dix ou douze pas

, dans la mer, élevée de huit ou dix pieds au dessus de l'an, ou un autre François & quatre Negres, 22 C: compossient son équipage, l'attendoient. Ils lemenrèrent sur cette pointe jusqu'à une heure avant le foicil couchant (c'est environ cinq heures & un quart, à la fin de mai, dans les Isles), pour attendre que le vent d'est, contraire à leur retour. s'abaissât comme il a coûtume de faire tous les soirs. , Ils se divertissoient, lorsqu'un jeune François effrayé 3 fit un grand cri qui leur fit aussi tôt tourner la tếte , de son côte, pour apprendre le sujet de sa crainte; & tous ensemble voyant en même temps un homme marin à huit pas d'eux, qui avoit la moitié du 20 corps hors de l'eau, ils furent faisis d'un etonnement qui, part geant leurs esprits entre la crainte 2, & l'admiration, les arrêtoit fans favoir s'ils devoient fuir, ou confidérer à loisir ce monstre. Il avoit la figure d'homme depuis la tête jusqu'à la ceinture. 2) la taille petite telle qu'ont les enfans de quinze ou 2, seize ans; la tête proportionnée au corps; les yeux un peu gros, mais sans dissormité; le nez un peu large & camus; le visage large & plein ses cheveux gris mêlés de blancs & de noirs étoient plats & arrangés comme s'ils eussent été peignés, & lui flottoient sur le haut des épaules; une barbe grise, egalement large partout, lui pendoit fept ou huit pouces fur l'estomac qui étoit couvert de poil gris com-, me aux Vieillards, le visage, le cou & le reste du corps étoit médiocrement blanc; on n'a rien remarqué de particulier au cou, aux bras, aux mains, aux doigts, ni au reste du corps qui sortoit de l'eau. nî ce n'est qu'il n'etoit pas couvert d'écailles, ou de poil, & qu'il paroissoit avoir la peau affez délicate. 22 La partie inférieure depuis la ceinture, que l'on voyoit entre deux eaux, étoit proportionnee au , reste du corps & semblable à un poisson, & elle se , terminoit par une queue large & fourchue, comme vous le voyez dans la figure ici jointe (Pianche VII) L'étonnement que cette vue causa d'abord aux

" François & aux Negres, ne leur permit pas de la bien distinguer la première fois; mais s'étant remis 22 de ce premier trouble, & le monstre s'étant montré , fur l'eau plusieurs fois, & fort longtemps, ils eu-, rent le loisir de remarquer distinctement toutes les , parties dont il étoit composé. Le plus jeune des Francois, à qui les dangers continuels ont appris à ne rien craindre, se familiarisant peu à peu avec 2) lui, l'appella en le sifflant, comme on appelle les 27 chiens. Un des Negres voulut jetter une groffe li-2) gne pour le prendre. Il se montra la première sois à huit pas du rocher. Il se montra plus près la se-, conde fois, & vint ensuite tout proche de la poin-, te, où les François & les Negrès étoient affis; & puis se retirant vers l'est le long d'un herbage qui , est au pied de ce rocher, il se tourna plusieurs fois, 2, & s'arrêta longtemps fur l'eau, comme s'il eut pris 22 plaisir à voir & à être vu, sans s'effaroucher ni té-22 moigner aucun étonnement; & enfin il disparut au 22 commencement de la nuit. " Ce recit ayant été fait premiérement à un Pere

¿ Jésuite, qui faisoit mission dans les côtes du voisi-, nage, où la mort de Mr. Rozel très-fervent Ecclé-, fialtique, a laissé une Eglise de plus de mille peron fonnes sans pasteur; & ensuite la même chose avant , été rapportée au Sieur de la Paire Capitaine de ce grand Quartier; sa nouveauté la leur rendit su-2, specte, & les obligea d'en faire une information avec toute l'exactitude que peut donner la crainte d'être publiquement trompé. Ils prétendoient au commencement en détromper le peuple qui a toûjours , trop d'inclination à croire les choses extraordinai-, res, & qui peuvent servir d'entretien; mais ayant vu que les témoins répondoient à cent queitions , qu'on leur faisoit, sans se contredire, ils furent à la fin obligés de croire ce recit comme veri able, o qu'ils n'avoient considéré d'abord que comme une

, fable. Le Sieur de la Paire fit recevoir juridiquement

Officiers & des Personnes les plus considérables du

, quartier (\*).

27. Il feroit difficile de faire une recherche plus ri28. goureuse. Un Religieux & un Capitaine de méri29. te, à qui plusieurs campagnes ont donné de l'ex29. périence, y ont employé toute leur adresse, en sé29. parant les témoins les uns des autres, pour les in29. terroger, en leur faisant des demandes concertées
29. entre eux pour les faire couper. Aussi Mr. le Gé29. néral de Baas, à qui l'esprit, l'expérience, & la
29. lecture donnent une merveilleuse vivacité pour ju29. ger des choses, n'a pas cru qu'on y dût rien ajou20. ter pour la rendre plus autentique.

Le témoignage de deux François est considérable, en ce qu'il n'ont rien qui les oblige de fausser 2. le ferment folemnel qu'ils ont fart de dire la vérité. Mais ce qui doit rendre, cette histoire encore plus , certaine, est le témoignage de quatre Negrès qui, etant séparés les uns des autres, ont tous constamment déposé la même chose. Ceux qui connoissent , leur naïveté & leur stupidite, jugeront aisement 22 qu'ils ne pourroient convenir dans le même témoi-2. gnage, s'ils n'avoient vu la même chofe; & qu'avant a, affez peu de mémoire, il leur seroit impossible d'apprendre en si peu de temps à seindre une si longe histoire. De plus ce n'est pas une vision passagère. 2, & d'un moment, ou confuse & de nuit; ils ont vu 2, ce monstre en plein jour, & pendant une heure; 2) ils l'ont considéré à loisir; ils s'en sont entretenus, & ont distinctement remarqué toutes ces particula-22 rités qu'ils ont deposées. Ajoutez à cela que ce n'est pas le premier homme marin qui a paru .... 2) (†). Celui qui parut il y a quelques années aux 20 côtes de Bretagne, proche de Belle Isle, étoit tout

(†) Ici Mr. Chrétien cite quelques-uns des hommes marins dont nous avons parlé ci-dessus.

<sup>(\*)</sup> On en trouvera le procès - verbal à la fin de cette Re-

n sembiable à celui qui s'est fait voir cette année dans

" l'Amérique.

on s'est informé si les bras étoient proportionnés, au corps, s'ils étoient plats, & si les doigts de la main étoient attachés ensemble; s'ils avoient des aîplerons, comme on a souvent remarqué en ces sortes de monstres, qui avec cela sont plus propres à nager. Mais les témoins n'ayant pas fait ces réplexions, n'ont pu satisfaire la curiosité de ceux qui les interrogeoient; ils ont tous assuré qu'ils l'avoient oui souffler du nez, & qu'ils lui avoient vu passer, la main sur le visage & sur le nez, comme pour s'esquyer & se moucher. Il n'a fait aucun bruit de la bouche qui ait pu faire connoître s'il avoit de la voix (\*).

27. Il est croyable que ce monstre s'étant souvent vu 28. dans l'eau, comme dans un miroir, ou en ayant 29. vu d'autres semblables dans les mers, regardoit ceux 29. qui composoient l'équipage du canot, avec un plai-29. sir que la ressemblance sait naître. Les témoins lui 29. trouvèrent le visage sarouche; mais peut-être qu'un 29. reste de frayeur le leur faisoit paroître plus sier qu'il

n'étoit en effet.

27. On laisse aux curieux à conjecturer si c'est un monstre, ou une espece séconde; & supposé que ce soit un monstre de quelle manière il a pu être engendré. Nicolas Rimber rapporte que la famille des Marinis en Espagne est venue d'un Triton & d'une fille dont il eut la compagnie. Mais de savoir s'il est aussi semblable à l'homme dans les parties intérieures que dans les traits du visage, s'il peut vivre & engendrer dans l'eau; c'est aux savans à decider ces questions, & à nous à rapporter sidélement ce que nous en avons appris (†)."

<sup>(\*)</sup> Les hommes marins ont une forte de voix, on de cris', & fe plaignent, au rapport de quelques modernes: ce que les auciens, n'ont par ignoré, comme on le lit dans Pline.

Nous allons joindre à cette Relation la copie du Procès-verbal qui en atteste la vérité. Quoiqu'il soit déja rapporté dans d'autres ouvrages (\*). Nous croyons qu'il est essentiellement nécessaire ici: c'est pourquoi nous ne faisons aucune difficulté de le répéter.

### C H A P I T R E LXXXIX.

Copie d'un Verbal fait à la Martinique de l'apparition d'un homme marin sur les bords de l'Isle du Diamant.

JEJOURD'HUI 31. jour de Mai 1671. nous Pierre 2. Luce Sieur De Lapaire, Capitaine commandant les quartiers du Diamant; sur l'avis qui nous a été donné par le Sieur le Gras, Enseigne de notre Comp. gnie, que les gens que nous avions envoyés à l'Isle du Diamant auroient vu apparoître & distingué véritablement un monttre marin en figure d'homme, lequel se seroit arrêté plusieurs sois auprès d'eux, & regardé fixèment, ce qui les auroit obligés, n'ayant aucune arme, de se rembarquer dans leur canot qui les avoit portés aux Isles du Diamant, pour re-, venir à la grande anse d'où ils étoient partis; ce qui nous auroit obligés de partir du quartier de la Rivière-Pilote pour nous rendre au quartier de la grande anse du Diamant, auquel lieu étant arrivés, nous aurions rencontré le R. Pere Julien - Simon, très-digne Religieux de la Compagnie de Jesus, pour , faire la mission ordinaire de temps en temps, lequel nous auroit aussi dit qu'il en avoit été parcillement averti, & qu'il feroit à propos d'en faire une exacte , inquisition pour en savoir la pure & sincère vérité. ., Pour à quoi vaquer nous aurions appellé auprès

<sup>(\*)</sup> Telliamed, ou Entretiens d'un Philofophe Indien fur la diminution de la mer avec un Missionnaire François.

on de nous Me. Pierre de Beuille Notaire des quartiers de notre Compagnie, & le dit Sieur le Gras, & en présence du R. P. julien-Simon, après avoir sait venir Cyprien Poyer habitant au dit quartier, Julien Vattemar aussi habitant, Andre Negre du Sieur Desforges aussi habitant du quartier, Abraham Negre du nommé Alexandre Deschamps, & Pierre Negre d'un nommé Noël le Moulle dit la Roziere, tous ensemble étant ceux qui avoient vu la dite apparition, & les ayant séparément & à part ouis, d'eux pris serment de dire vérité, ont dit,

#### PREMIÉREMENT.

, CYPRIEN POYER, natif de Rozé en Caux, a 2) dit & déposé ce qui suit: Qu'étant arrivé le matin aux Isles du Diamant sur les sept à huit heures du matin, le samedi vingt-troisieme du mois présent, 22 & voulant s'en retourner sur le soir, environ une , heure avant soleil couché, le temps, étant clair & , serein, il auroit vu distinctement un monstre marin ayant la figure d'homme depuis la tête jusqu'à , la ceinture, & depuis la ceinture jusques en- bas la 2, figure d'un poisson, terminé par une queue four-, chue semblable à celle d'une Carangue. Et ayant eté interrogé des particularités, il a déposé ce qui 2) fuit: la tête étoit semblable à celle d'un homme, , les yeux, la bouche de même, le nez camus, le , visage large & plein, la barbe grise mêlée de blanc , & de noir, pendante d'environ sept à huit pouces , & fort large, les cheveux gris, pendans sur l'extré-, mité des épaules, & fort plats, unis comme s'ils , avoient été peignés, la gorge & le reste du corps , médiocrement blancs, où il n'a remarqué aucunes », particularités, la poitrine poilue à la façon des vieil-27 lards, la taille petite & comme d'un jeune homme ,, de seize à dix-sept ans: il s'est montré trois fois; la , première, environ à huit pas du rocher; la seconde environ à quatre pas; & la troisiéme à trois pieds H 5

près d'eux, se tournant pour le regarder, quiétoit tout près dudit Islet, sortant moitié du corps hors de la mer, ayant la mine sière, portant la main plusieurs sois sur le nez & sur le visage comme pour s'essiver; ce qui épouvanta le dit déposant & ses Compagnons, lequel n'ayant point d'armes, se remparqua après avoir vu ledit monstre s'écarter vers la Savane dudit Islet, & les regarder distinctement les uns après les autres; après quoi il se plongea en mer, sans qu'ils l'aient revu. C'est tout ce que le dit Déposant a dit sçavoir, & a posé sa marque, déclarant ne savoir écrire ni signer; de ce enquis suivapt l'ordonnance, après Lecture à lui faite, a persisté: & sur la minute est apposée une croix, marque ordinaire du dit Cyprien Poyer.

#### SECONDEMENT.

, JULIEN VATTEMAR, âgé de dix-sept ans, a déposé en présence de son père, ce qui suit: Qu'étant fur le dit Islet avec le dit Déposant, il a vu un monstre marin ayant la figure d'homme jusqu'à moitié corps, le reste en façon de poisson. Il n'a pas distingué la queue; la tête, le visage, les joues, les mains, la poitrine n'ont rien de différent de la figure humaine; le nez étoit gros, la barbe grisâtre, longue partout également; se tenant non fort loin de la terre: ses oreilles étoient fort larges. Le dit déposant appella le monstre en sissant, & disant tais, tais, comme à un barbet, & s'étant approché par trois fois, se retira tournant souvent la tête pour les regarder; & quand il lui entroit de l'eau dans le nez, il la fouffloit, comme un chien qui renisse. Ce sont tous les propos tenus & dont le dit , déposant s'est servi; & tout vis-à vis la Savane alla 2, au fond sans qu'il l'ait revu. C'est tout ce que le , déposant a dit savoir, & a mis sa marque en pré-, sence de son père, à qui il a souvent fait la même déclaration; & sous la déposition, à la minute est

99 apposé un J. & un V. marque ordinaire du dit Ju-99 lien Vattemar, & signé Vattemar.

#### TROISIÉMEMENT.

ABRAHAM, Negre du dit Alexandre Deschamps, d'environ dix-neuf ans, a déposé ce qui suit: Qu'il a vu un homme bâti comme un homme, la tête grosse comme une Personne, les cheveux gris & la barbe grise, large, & le nez gros, la poitrine poillue de poil gris, la queue large & sendue comme une carangue. Il les regardoit entre deux yeux; le Déposant voulut le prendre avec une ligne, ayant pourtant bien peur, se tenant sur les rochers pour le regarder. Il a renissé comme une personne; il a fait trois plongeons, & ils ne l'ont plus vu, la mer étant devenue trouble, ils ne l'ont point vu depuis; c'est la manière dont il a fait sa deposition; à quoi il n'a rien voulu changer.

# QUATRIÉMEMENT,

"ANDRÉ, Negre du Sieur Desforges, a déposé ce qui suit: j'ai vu bête saite comme homme dans la mer; cheveux longs, épaules, un poil gris; barbe ly gris, large comme main; par devant le corps tout de-même comme homme, le cou blanc, poil gris sur le sein, la queue tout de même comme carangue: ly veny trois sois sur l'eau, & gardé nous toûjours avec ses gris yeux; my teny mouche per ly faire; autre Negre coury après ly pour prendre comme ligne, luy cacher dans la mer, & puis pu y voir lui.

# CINQUIÉMEMENT.

22 PIERRE, Negre du dit Noël le Moulie de la Ro-23 zière, a déposé ce qui s'ensuit, & dit: moi miré 24 un homme en mer du Diamant, moi miré lui trois o fois; lui teny tête, bon visage de ly comme monde; ly teny grand barbe gris, ly forty hors de 2) l'eau, regarde nous. je vous moi prendre lui dans ains pour prendre lui, moi teny petit peur, non pas grand, non; & puis lui, & puis lui cache: lui souvent gardé nous, & pourtant lui teny queue comme poisson. Ce sont les termes du dit Dépofant.

2. Et Pierre, Negre du dit Sr. le Gras, âgé d'envi-, ron 22 ou 23 ans, a dépofé & dit: Moi miré bête, lui teny yeux, teny barbe, teny mains, teny , épaules tout comme homme, teny cheveux & barbe grise, non pas blanc: moi non pas miré bien lui, parce que lui etoit dans l'yau, lui sembloit pourtant poillon, moi teny peur, autre dire, c'est un ange monde; lui regarde plusieurs fois; lui alle con-57 tre Savanne, & puis lui caché dans l'yau, & moi non miré lui davantage: & c'est la manière de par-

ler du dit Déposant.

2. Ce sont les dépositions de tous ceux qui étoient dans le dit Canot, qui ont persisté plusieurs jours dans , leurs depositions; savoir depuis le vingt-trois du dit

present mois jusques à ce jour.

, Fait à la grande anse du Diamant le jour & an que desfus, en présence des témoins ci-desfus signés. Ainsi signé sur la minute, Julien Simon de la Compagnie de Jesus, la Paire, le Gras, J. Galteau, Alex. Baroier, Claude Barbe, Martin de J. N. Dupuy, & de Beuille avec paraphe, Greffier.

20 Collationne sur la minute par le Notaire Royal, , en cette Isle de la Martinique soussigné, ayant celle des précèdens Notaires du quartier du Diamant & autres quartiers circonvoisins. Delivré ces présentes à M. de Hauterive, au Diamant de ladite Isle, Etude du dit Notaire foussigné, le 6 Juin 1722. Signé 50 GOGUET."

#### CHAPITRE XC.

Homme marin pêché en 1737, près d' Exeter en Devonsbire.

Extrait du Wonderfal Magazine for September 1764.

En 1737, des pêcheurs jettant leurs filets près d'Exeter, furent surpris en le retirant, d'en voir sortir une espece d'animal à figure humaine qui resauta dans l'eau aussi-tôt & se mit à nager. Les pêcheurs lui donnèrent la chasse à force de rame; & ne pouvant le prendre vif, ils lui portèrent plusieurs coups de perche, & le prirent à-demi mort: il soupiroit comme un homme. Ils avoit deux especes de pieds antérieurs, ou de mains, dont les doigts étoient unis ensemble par une membrane comme les pattes d'un canard. Du rene il avoit les yeux, le nez & la bouche parfaitement restemblants à ceux de l'homme: seulement il avoit le nez écrafé & aplatti. La partie inférieure de fon corps se terminoit en une queue semblable à celle d'un faumon. La longueur de ce poisson-homme étoit de quatre pieds depuis l'extrémité de la queue jusqu'au sommet de la tête.



#### C H A P I T R E XCL

Extrait des Dialogues faits à l'imitation des Anciens par Oratius Tubero (Lamotte-le-Vayer), au sujet des bommes marins: Dialogue II. intitulé, le Banquet Sceptique.

LES Portugais ont trouvé aux Indes Orientales , leur Pescadomuger (\*) si ressemblant à la semme, qu'ils lui en ont donné toutes les fonctions. C'est le même poiffon avec lequel les Negres du Mozambique disent se raffraîchir grandement, en en abusant même étant mort Ce qui me fait encore douter qu'il pourroit être aussi le même qu'Agatarchides appelle Æthiops (†), & lequel au commencement les pêcheurs ne vouloient ni vendre ni manger, à cause de sa forme & ressemblance humaine A quoi les Syrènes & Néréides des Anciens (1) semblent pouvoir être rapportées; & peut-être ce que Nicolò Conti nous conte, qu'en la rivière qui passe à Cochin, il se trouve des poissons de forme si humaine, qu'étant pris, comme ils font souvent, on v remarque jusqu'à la différence du sexe aux mâles & aux femelles, toute pareille à la nôtre; ajoutant qu'ils ent bien l'industrie, sortant de l'eau la nuit, de tirer du feu des cailloux qu'ils trouvent, & en allumer du bois, à la lueur duquel ils prennent les autres poitsons qui accourent.

, Les Uros d'Acosta (\$), qui habitent la grande , Lagune Titicaca, se disoient n'être pas hommes,

<sup>(\*)</sup> Poisson-femme.

<sup>(†)</sup> Apud Photium. (†) Pliu. Hift. Nat. Lib. IX. Cap. V. Ce paffage est rapporté en entier dans le Chapitre fuivant. (§) Liv. III. Chapitre XVIII,

mais Uros feulement; & à la vérité il nous les décrit, comme une différente effece d'hommes aquatiques. Sur quoi je ne puis me tenir de vous exposer ici la pensée d'un des plus sublimes & métaphysiques esprits de ce temps (\*), qui s'étoit persuadé que le genre-humain étoit originaire de quelques Tritons ou semmes marines; soit qu'il eût égard à l'opinion de Thalès qui tenoit l'eau pour le seul élément de toutes choses.

'Οκεανόν τε Θεών γένεσιν η μητέρα τηθόν. Oceanum Divum genesim Tethymque parentem. Homer.

soit qu'il regarde les cataclismes & déluges univerfels, après lesquels ne restant plus que les animaux
aquatiques, il crut que par succession de temps, ils
se faisoient amphibies, & puis après terrestres toutà fait: son opinion se trouvant aussi fort authorisée
de celle des Egyptiens dans Diodore de sicile, (†),
qui tenoient l'homme, iacustre animal & paludibus
cognatum."

#### C H A P I T R E XCII.

Extrait du neuvième Livre de l'Histoire Naturelle de Pline.

Enfin les anciens n'ont pas ignoré l'existence des hommes marins & des femmes marines. Ce font leurs Tritons, leurs Syrènes, leurs Néréïdes, & quoiqu'ils aient mêlé beaucoup de fables à ce qu'ils en ont dit, le tout n'est pas sans fondement.

<sup>(\*)</sup> D. Polo, (†) Lib. I.

On lit dans Pline ce qui suit: 5, Du regne de l'Empereur Tibère, ceux de Lisbonne lui envoyèrent des Ambassadeurs exprès, pour l'avertir qu'en leur 20 côte de mer on avoit découvert un Triton jouant du cornet en une caverne, & qu'il étoit tel qu'on les depeint ordinairement. Quant aux Néréides ou Syrenes, elles ont véritablement le corps tel qu'on les dépeint: hormis qu'elles sont apres & écaillées, ès parties esquelles elles retirent à la figure humaine; car on en a vu en la même côte & plage; & même les gens du pays en ont oui plaindre une de loin lorfqu'elle mourut 22 D'ailleurs le Gouverneur des Gaules a certifié à

l'Empereur Auguste par lettres expresses qu'on avoit trouve sur la piage plusieurs Néréides mortes. Item. j'ai pour témoins plusieurs hommes d'armes Romains, gens d'honneur & de crédit, qui m'ont affirmé avoir vu en la côte d'Espagne un homme marin, avant entiérement forme d'homme, & difrient qu'il se jettoit de nuit dans les fustes & brigantins, & qu'il étoit si pesant & si actif qu'il les

taifoit enfoncer la part où il étoit.

22 Du temps de l'Empereur Tibère, ès côtes de Bre-, tagne, la mer se retirant laissa sur lagreve, en une , certaine Isle, plus de 300 bêtes marines, de grandeur & varieté admirables, & on en trouva quasi autant ès côtes de Saintonge sur la Rochelle: entr'autres bêtes on y trouva des éléphans & des be-22 liers qui avoient les cornes comme les terrestres, , hormis qu'elles étoient blanches, & même y avoit 22 plusieurs Néreïdes (\*)."

CHA-

<sup>(\*)</sup> Traduction de Dupinet.



#### C H A P I T R E XCIII.

Homme marin & femme marine vus dans le Nil en 592

L s'en faut bien que j'aie épuifé toutes les relations des hommes marins & des femmes marines. En voici encore quelques-unes aussi-bien constatées que les précédentes.

22. En l'année 502. le 18 du mois de Mars, un Of-2, ficier d'une des villes du Delta, ou de la Basse-Egypte, se promenant le soir avec quelques-uns de , ses amis sur les bords du Nil, ils apperçurent assez 2, proche du rivage un homme marin suivi de sa femelle, le mâle s'élevant souvent sur l'eau jusqu'à fes parties naturelles, & la femelle seulement jusqu'au nombril. L'homme avoit l'air féroce & le regard affreux, les cheveux roux & un peu hérissés, la peau brune; il étoit semblable à nous par les parties que l'on appercevoit. Au contraire l'air , du visage de la semme étoit doux; elle avoit les cheveux longs, noirs & flottans fur les épaules, le corps blanc, les mammelles enflées. Ces deux monstres restèrent près de deux heures à portée de la vue de cet Officier, de ses amis, & de tous ceux du voifinage accourus au bruit d'un fait si extraordi-, naire. Ils parurent une heure avant le coucher du 2) soleil; & il n'y eût que les ténèbres de la nuit qui les dérobèrent aux yeux des spectateurs. On en dressa une attestation signée de l'Officier & de plu-, sieurs autres témoins; & elle fut envoyée à l'Êm-, pereur Maurice qui régnoit alors à Constantino-2, ple (\*).

La description de la semme marine s'accorde sort bien avec celle du Puce muger dont il a été parlé ci-dessus

<sup>(\*)</sup> Telliamed, Tome II.

(\*): une figure douce, un corps blanc, des mammelles larges, pleines & enflées. Seulement celle-ci avoit de longs cheveux noirs & flottans fur ces épaules, comme celle que vit le Capitaine Schmidt en 1614 (†), au lieu que celle dont Redi, Kircher & Ruyfch font mention les avoit plus courts.

Du reste ces deux poissons à figure humaine se montrèrent une heure avant le coucher du soleil, ainsi que l'homme marin vu sur les bords de l'Isle du

Diamant.

# C H A P I T R E XCIV.

Homme marin vu par le Sr. Larcher, habitant du Fort-Royal.

J'AJOUTERAI un fait notoire à la Martinique, & postérieur de plus de trente ans à celui de 1671. que

j'ai rapporté.

, Le Sr. Larcher, habitant du lieu, revenant un jour au Fort-Royal de l'habitation qu'il avoit aux trois Isles, & étant dans son canot armé de huit Negres, la tête tournée à la mer d'un côté, & les Negres de l'autre, ceux-ci s'écrièrent tous à la fois: Un Bequet à la mer; ce qui dans leur langage signifie, un homme blanc à la mer. A ce cri, le Sr. Larcher ayant tourné la tête vers eux, n'apperçut plus que le bouillonnement des flots à l'endroit où le monstre avoit disparu. Les huit Negres attestèrent separément qu'ils avoient vu un homme tel que les blancs élevé sur la mer, de la ceinture en haut, & les regardant; ajoutant qu'il s'étoit enson-

<sup>(\*)</sup> Chapitre LXXXIV. (†) Voyez ci-dessas Chapitre LXXX.

cé dans la mer au moment qu'ils avoient crié; un Bequet (\*)."

#### P Ι T RE XCV.

Une semme & une fille marines.

PRÈS cette multitude de témoignages & de relations au sujet des hommes & des femmes aquatiques, on voit que ,, ces exemples ne font pas austi rares , qu'on pourroit se l'imaginer; & s'il se rencontre de ces hommes marins dans les mers les plus fréquentées, n'est-il pas vraisemblable qu'ils doivent fe rencontrer encore en plus grand nombre dans

celles qui baignent des côtes desertes?

., On lit dans l'Histoire de Portugal & dans les Relations des Indes Orientales, que s'étant fait un jour une pêche à la pointe de l'Inde d'une troupe de Tritons, ou hommes marins, on ne put en faire parvenir au Roi Dom-Emmanuel qui régnoit alors, qu'une femme & une fille, tous les autres au nombre de quinze étant morts, ou auffi-tôt après leur fortie de la mer, ou dans le trajet des Indes à Lisbonne. Cette semme & cette fille étoient d'une tristesse extrême: rien ne pouvoit les rejouir; & elles mangeoient si peu qu'elles diminuoient à vue d'œil. Le Roi touché de leur état, & peut-être poussé d'un esprit de curiosité, ordonna qu'après les avoir attachées d'une chaîne lègere, on leur lais. fât la liberté de retourner à la mer dans quelque endroit de peu de fond. On ne les eut pas plûtôt mises en état de le faire, qu'elles s'y jettent avec empressement, & que, s'y étant plongées, elles jouèrent ensemble, & firent dans l'eau, où on les re-

<sup>(\*)</sup> Telliamed, Tome II,

marquoit parfaitement, cent tours qui témoignoient leur fatisfaction & leur joie. On les y laissa plus de trois heures, sans que jamais dans cet intervalle elles s'élevassent au dessus de l'eau pour respirer. Depuis ce jour-là, où le Roi & toute la Cour eurent la satisfaction d'être témoins d'un spectacle si nouveau, on continua de les mener tous les jours au même rivage, & de les laisser jouir du même plaisir, à la faveur duquel elles vécurent encore quelques années. Mais jamais elles ne purent apprendre à articuler une seule parole (\*)."

Ainsi les savans de Harlem entreprirent inutilement de faire parler la Syrène prise en Westfrise, laquelle conserva aussi un instinct marqué pour l'eau, comme

les deux dont on vient de parler.

# C H A P I T R E XCVI.

Homme marin conduisant une petite barque.

E fait que je vais rapporter est d'une autre espece, & encore plus singulier. Sur la fin du siécle dernier, un vaisseau Anglois de la ville de Hull, située à soixante milles de Londres sur la côte septentrionale d'Angleterre, étant à la pêche de la baleine dans les mers de Groenland, à cent cinquante lieues de terre, se trouva environné vers le midi de soixante ou quatre-vingts petites barques, dans chacune desquelles il y avoit un homme. On ne les eut pas plûtôt découvertes, que les chaloupes du vaisseau firent sorce de rames pour en joindre quelques unes; mais ceux qui montoient ces barquettes, qu'ils conduisoient avec deux petites rames, s'en etant apperçus, & voyant que les chaloupes les gagnoient, plongèrent tous à la sois dans la mer avec

<sup>(\*)</sup> Là même.

, leurs barques, sans que de tout le jour il en reparut , une seule. Celle-ci revint sur l'eau un instant après. parce qu'en plongeant une de ses ramess'étoit cassée. Après quatre heures de chasse, & cent nouveaux plongeons que faisoit la barquette à mesure que les chaloupes approchoient, elle fut prise enfin avec celui quila conduisoit. On le mena à bord du vaisseau. où il vecut vingt jours, fans jamais avoir voulu pren-, dre aucune nourriture, & sans jetter aucun cri, ni , pousser aucun son qui pût donner à connoître qu'il , eût l'usage de la parole, soupirant pourtant sans 20 cesse, & les larmes coulant de ses yeux. Il étoit fait comme nous avec des cheveux & une barbe as-, lez longue; mais de la ceinture en bas son corps

2, étoit tout couvert d'écailles.

2) A l'égard de la barquette elle avoit huit à neuf 5) pieds de longueur, & étoit fort étroite surtout aux extremités. Les membres en étoient d'os de pois-, fon, jusqu'au siège sur lequel l'homme étoit placé. Elle étoit couverte en dedans & en dehors de peaux de chien marin bien cousues les unes aux autres. , Cette espece d'embalage étoit ouvert au milieu de , la grandeur nécessaire pour y introduire le rameur; 22 & cette ouverture étoit garnic d'une espece de bourse ou de sac de la même peau, dont l'homme introduit dans la barque jusqu'à mi-corps se ceignoit , si parfaitement avec des bandes aussi de peau de chien marin, que l'eau ne pouvoit y entrer vant lui étoient deux morceaux de la même peau attachés sur la couverture, où ils formoient deux , especes de poches. Dans l'une on trouva des lignes & des hameçons faits aussi d'os de poisson; & dans l'autre des poissons qui paroissoient avoir été pris depuis peu. A côté du rameur étoient deux petites rames, attachées au batteau ou panier par deux bandes faites aussi de peau de chien marin. Tout , cet attirail, avec l'homme desséché, se voit encore aujourd'hui à Hull dans la falle de l'Amirauté; & 22 le Procès-verbal de cette découverte, dûment atte, ftée par le Capitaine du vaisseau & par tout l'Equi-, page, se trouve dans les archives de cette Juris-

diction."

Quoique la relation de cet homme marin ne dise point que la partie inférieure de son corps fût terminée en queue de poisson, on peut raisonnablement le conjecturer d'après ces paroles, que de la ceinture en bas son corps étoit tout couvert d'écailles, lesquelles m'autorisent à le mettre au nombre des bimanes, & à le croire de la même espece que le monstre vu sur les bords de l'Isle du Diamant. J'avoue néanmoins que fans cette circonftance, celle du procès-verbal, & l'existence des piéces conservées encore aujourd'hui à Hull dans la falle de l'Amirauté, je serois tenté de prendre cet homme marin pour un pêcheur, de ceux dont il est parlé dans l'Histoire Naturelle & morale des Isles Antilles, par le Sr. de Rochefort, dont nous allons donner un extrait. La forme & la matière des batteaux de ces pécheurs font absolument les mêmes que la forme & la matière de la barquette de cet homme marin; & quant au grand éloignement de terre, on fait que ces pêcheurs font des courses considérables. La crainte d'en imposer au Lecteur dans la moindre chose, & de mêler des récits faux ou douteux à des faits avérés m'oblige de transcrire ce qui suit.

# C H A P I T R E XCVIII.

Extrait de l'Histoire Naturelle & morale des Isles Antilles, par le Sr. de Rochesort, Livre I. Chapitre XVII.

N Capitaine étant parti de Zelande fur la fin du printemps de l'an 1656, en intention de découvrir quelque nouveau commerce dans les terres du Nord, arriva fur la fin du mois de Juin dans le Dé-

29 troit de Davis, d'où étant entré dans une rivière 29 qui commence au soixante quatriéme degré & dix 29 minutes de la Ligne en tirant vers le Nord, il sit

voile jusques au septante-deuxiéme. ... Des que les habitans du pays qui étoient à la pê-, che eurent apperçu le Navire, ils le vinrent reconnoître avec leurs petits esquifs qui ne sont faits que pour porter une seule personne. Les premiers, qui s'étoient mis en ce devoir, en attirèrent tant d'autres après eux, qu'ils composerent en peu de temps une escorte de soixante & dix de ces petits vaisseaux qui n'abandonnèrent point ce navire étranger, jusques à ce qu'il eût mouillé à la meilleure rade, où ils lui témoignèrent par leurs acclamations, & par tous les fignes de bienveillance, qu'on peut attendre d'une nation si peu civilisée, la joie extraordinaire qu'ils avoient de son arrivée. Ces petits vaisfeaux sont si admirables, soit qu'ils soient considérés en leur matière, soit qu'on ait égard à la merveilleuse industrie dont ils sont saconnés, ou à la dextérité incomparable avec laquelle ils sont con-, duits, qu'ils méritent bien de tenir le premier rang dans les descriptions que cette agréable digression nous fournira.

, Ils font composés de petits bois déliés, desquels la plûpart sont fendus en deux comme des cercles. Ces bois sont attachés les uns aux autres avec de fortes cordes qui sont faites de boyaux de poissons, qui les tiennent en arrêt, & leur donnent la figure qu'ils doivent avoir, pour être propres aux usages auxquels ils sont destinés. Ils sont couverts en dehors de peaux de chien marin, qui sont si proprement cousues ensemble, & si soigneusement enduites de resine à l'endroit des coutures, que l'eau ne

les peut aucunement pénétrer.

", Ces petits bâteaux font ordinairement de la lon-", gueur de quinze à feize pieds, & ils peuvent avoir ", par le milieu où ils ont plus de groffeur, environ ", cinq pieds de circonférence. C'est aussi dès cet en, droit qu'ils vont en diminuant, desorte que les extrémités aboutissent en pointes, qui sont munies d'os blancs, ou de dépouilles de Licornes. Le dessus est tout plat & couvert de cuir de-même que le reste, & le dessous a la forme du ventre d'un gros poisson: de sorte qu'ils sont très-propres à couler fur les eaux. Ils n'ont qu'une seule ouverture qui est directement au milieu de tout l'édifice. Elle est rélevée tout à l'entour d'un bord de côte de baleine, & elle est faite à proportion, & de la grosfeur du corps d'un homme. Quand les fauvages qui ont inventé cette sorte de petits vaisseaux s'en veulent servir, soit pour aller à la pêche, ou pour se divertir sur la mer, ils passent par cette ouverture leurs jambes & leurs cuisses, & s'étant mis sur leur féant, ils lient si serrément la casaque qui les couvre avec le bord de cette ouverture, qu'ils semblent 2, être entés sur cet esquif, & ne faire qu'un corps 22 avec lui.

27 Voilà pour ce qui concerne la figure & la matière de ces petits vaisseaux. Considérons à présent l'équipage des hommes qui les gouvernent. , ils ont dessein d'aller sur mer, ils se couvrent par desfus leurs autres habits d'une Casaque laquelle n'est destinée à aucun autre usage. Cet habit de mer est composé de plusieurs peaux, dénuées de leur poil, qui sont si bien préparées & unies ensemble, qu'on le croiroit être fait d'une seule piéce. Il les couvre depuis le sommet de la tête jusques au , dessous du nombril. Il est enduit partout d'une gomme noirâtre, laquelle ne se dissout point dans l'eau, & qui l'empêche de percer. Le capuchon, qui couvre la tête serre si bien sous le cou & sur le , front, qu'il ne leur laisse rien que la face à découvert. Les manches sont liées au poignet, & le bas de cette casaque est aussi attaché au bord de l'ouverture du vaisseau, avec tant de soin, & avec une telle industrie, que le corps qui est ainsi couvert, Le trouve toûjours à sec au milieu des flots qui ne

, peuvent mouiller avec tous leurs efforts que le vi-

, fage & les mains.

Encore qu'ils n'aient ni voiles, ni mât, ni gou-, vernail, ni compas, ni ancre, ni aucune des pié-, ces de tout ce grand attirail qui est requis pour rendre nos navires capables d'aller fur la mer; ils entreprennent néanmoins de longs voyages, avec ces petits vaisseaux sur lesquels ils semblent être coufus. Ils se connoissent parsaitement bien aux étoiles, & ils n'ont besoin d'autre guide pendant la , nuit. Les rames, dont ils se servent, ont une largeur à chaque bout en forme de palette; & afin qu'elles puissent couper plus aisément les flots, & , qu'elles soient de plus grande durée, ils les enrichissent d'un os blanc qui couvre les extrémités du bois, ils en garnissent aussi les bords des palettes, & ils y attachent cet ornement avec des chevilles de corne qui leur servent au lieu de clous. Le milieu de ces , rames, est embelli d'os, ou de corne précieuse, demême que les bouts, & c'est par-là qu'ils les tien-, nent de peur qu'elles ne leur coulent des mains. Au reste, ils manient ces doubles rames avec tant de dextérité & de vîtesse, que leurs petits vaisseaux devancent aisément les Navires qui ont deployé toutes leurs voiles, & qui ont le vent & la marée favorable. Ils sont si assurés dans ces petits esquifs & ils ont une si grande adresse à les conduire, qu'ils , leur font faire mille caracoles, pour donner du divertissement à ceux qui les regardent. Ils s'escri-, ment aussi quelquesois contre les ondes avec tant de force & d'agilité, qu'ils les font écumer, com-, me si elles étoient agitées d'une rude tempête, & 22 pour lors on les prendroit plûtôt pour des monstres marins qui s'entrechoquent que pour des hommes. Et même pour montrer qu'ils ne redoutent point , les dangers, & qu'ils sont en bonne intelligence avec s, cet élement qui les nourrit & les caresse, ils font le moulinet, se plongeans & roulans en la merpar trois fois confécutives, de forte qu'ils peuvent

passer pour de vrais amphibies.

22 Quand ils ont dessein de faire quelques voyages , plus longs que les ordinaires, ou quand ils appréhendent d'être jettés bien avant en pleine mer par quelque tempête, ils portent dans le vuide de leur vailleau, une veffie pleine d'eau douce pour étancher leur soif, & du poisson séché au soseil ou à la 2, gelée, pour s'en nourrir à faute de viandes fraîches. Mais il arrive rarement qu'ils soient réduits à re-2, courir à ces provisions: car ils ont certaines fleches en forme de petites lances qui font attachées fur e, leurs bateaux & lesquelles ils savent darder si vivement sur les poissons qu'ils rencontrent, qu'il n'arrive presque jamais qu'ils soient sans ces rafraichis-2) semens. Ils n'ont pas besoin de seu pour cuire leurs viandes, parce que sur la mer & sur la terre, ils ont accoûtumés à les manger toutes crues; ils portent aussi certaines dents de gros poissons, ou des broches d'os fort pointues qui leur tiennent lieu de couteaux, car ils s'en servent pour éventrer & trancher les poissons qu'ils ont pris. Au reste il ne peut 22 point y avoir de débats dans ces vaisseaux, puisqu'un seul homme en est le maître, le matelot, le , pourvoyeur, & le pilote, qui le peut arrêter quand , bon lui semble, ou l'abandonner au gré du vent & de la marce, lorsqu'il veut prendre le repos qui lui est nécessaire pour réparer ses forces. En ce cas il accroche sa rame à des courroies de cuir de cerf qui , font préparées à cet usage, & qui sont attachées par , bandes au desfus de ce batteau; ou bien il la ile à une boucle laquelle pend au devant de sa casaque."

Si le récit du Chapitre précédent n'est point une altération de celui-ci, la comparaison de ces deux faits rapproche l'homme marin de l'homme sauvage non seulement pour la figure extérieure, mais, ce qui est plus singulier, pour l'industrie, & les mœurs. Ces laonanes marins, vus à cont-cinquante lieues de terre, avoient du pourtant y construire leurs barquettes, &

prendre le bois nécessaire pour faire les rames dont ils se servoient. Il étoit encore nécessaire qu'ils raccommodassent leurs petites barques dans les lieux où ils les avoient construites: ils avoient par conséquent des connoissances pour retourner dans ces mêmes lieux, soit qu'ils les tirassent de la disposition des étoiles, comme les fauvages pécheurs dont nous venons de parler, ou du fond des mers fous lesquelles ils pouvoient rester, & où peut-être ils avoient leurs femelles & leur famille. Mais ces circonstances ne sont pas de mon fujet actuel (\*).

# H A P I T R E XCVIII.

Quelques animaux marins, de l'espece des cétacées, à la fois bimanes & bipedes.

Le veau marin: passage des Cétacées aux Quadrupedes.

✓ E veau marin marque le paffage des cétacées aux quadrupedes. Les autres cétacées, presque tous bimanes, ont la portion inférieure de leur corps terminée en queue de poisson, c'est même la forme des hommes marins & des femmes marines. Dans le veau marin, cette queue partagée en deux parties égales & digitées à leur extrêmité, est ainsi transformée en deux pieds offeux & charnus. La croupe est même tout-àfait semblable à celle d'un quadrupede, les jambes font raccourcies, & le pied est terminé par quatre doigts articulés, & liés ensemble par une membrane épaisse & fouple. Les cuisses & les jambes allongées, serrées & collées l'une contre l'autre, adhèrent ensemble & la séparation ne commence qu'un peu au dessus des pieds:

<sup>(\*)</sup> Voyez Telliamed, Tome II.

ce qui indique affez visiblement que dans l'espece supérieure, elle formoient une queue de poisson. Les bras cachés fous la peau ne laissent voir que les mains qui n'ont, comme les pieds, que quatre doigts articulés. Ces mains ne sont pas si parfaites que celles de quelques-uns des cétacées dont nous avons fait mention ci-dessus; comme si la Nature occupée à travailler les pieds, avoit négligé les membres antérieurs. Cependant les doigts des mains sont séparés, sans membrane qui les unisse ensemble, comme ceux des pieds. Cet animal n'a aucune apparence de nageoire; mais il porte une queue longue d'un peu plus d'un pouce, qui ne tient rien de la queue d'un poisson, mais fort semblable à celle d'un cerf. La peau dure & épaisse est garnie d'un poil court très ressemblant à celui du veau terrestre. La tête a quelque ressemblance avec celle du veau furtout par le museau. Cet animal est amphibie.

# C H A P I T R E XCIX,

Espece particulière de Poisson à pieds bumains.

E trouve dans le supplément à la Description de 300 animaux, publiée en Anglois à Londres, il y a plusieurs années, la figure d'une espece particulière de poisson beaucoup plus homme par la partie inférieure de son corps que par la partie supérieure. La grandeur & la proportion du corps sont celles d'un petit homme de quatre pieds & demi: la peau est blanche & polie, sans poil ni écailles. La tête n'a rien d'humain: elle est grosse portée sur un cou court, gonssé & fortement musclé. Les épaules sont chargées chacune d'une nageoire épaisse en forme d'aîle de Cherubin: les hanches ont aussi chacune une nageoire plus petite, dont les sommets ne sont ni aussi marqués ni aussi élevés que ceux des nageoires supérieu-

res. La queue aussi grande que tout le corps y compris la tête, ressemble à celle du Dauphin. Tout cela n'a presque aucun rapport avec la figure humaine; mais immédiatement au dessous des petites nageoires, les hanches se prolongent, prennent la forme de cuisfes, auxquelles font attachées deux petites jambes terminées chacune par un pied d'homme, aussi bien sait qu'il puisse l'être, avant un talon, & une forme toutà-fait femblable à nos pieds, excepté qu'on n'y remarque à l'extérieur aucune apparence de doigts: mais ces doigts sont cachés sous la peau, & on les sent au toucher. Le sexe, tant du mâle que de la semelle. n'est pas entiérement semblable à celui de l'homme & de la femme, quoiqu'il en approche beaucoup. Le ventre & la poitrine ont aussi quelque chose d'humain dans l'un & dans l'autre. Cet animal peut se tenir élevé au-dessus de l'eau à mi-corps, comme les hommes marins & les femmes marines dont nous avons fait mention; il est aussi vivipare.

Voilà une espece très particulière de triton & de syrène, qui nous offre un poisson enté sur la partie inférieure d'un homme, au lieu que les autres nous ont montré un homme enté sur la queue d'un poisson,

La Nature n'est pas parvenue tout d'un coup à cette grande perfection des pieds. Le poisson que les Anglois nomment Kingstone est une ébauche du Mermaid, nom qu'ils donnent à la femelle du poisson à pieds humains. Le Kingstone a deux prolongemens offeux & charnus au même endroit, c'est-à-dire sous les nageoires inférieures; ce font deux especes de membres informes, à peu près de la même grosseur dans toute leur longueur, sans distinction de cuisses ni de jambes, & surtout sans apparence de pied, mais terminés en pointe fort obtule.

# ONZIEME PARTIE.

# CHAPITRE C.

Des Quadrupedes. 1. Les Solipedes.

JES quadrupedes rempliffent l'intervalle qu'il y a des bimanes aux quadrumanes. Les mains, que le prototype avoit acquises par tant de changemens & de métamorphoses, se resserrent; les doigts s'unissent: la matière des ongles furabonde, se durcit, s'étend, & se gonfle; ainsi se forment le sabot & le pied du Cheval. Sous cette enveloppe groffière, l'anatomie a retrouvé les os du carpe & du métacarpe; & en remontant plus haut elle a reconnu l'analogue du poignet de l'homme, puis le bras qui répond à l'avant-bras humain, & enfin l'humerus & l'omoplate qui composent l'épaule du cheval, & répondent au bras & à l'épaule de l'homme: le coude est placé en arrière, comme dans l'homme. Les pieds antérieurs du cheval & des autres solipedes sont donc les mains des bimanes altérées ou dégénérées, auxquelles on a donné le nom de picas, parce que l'étrange altération qu'elles ont soufferte par le prolongement de certaines parties, le raccourcissement de quelques autres, & surtout par l'union des doigts en un seul & le renslement excessif de la substance des ongles, leur a fait perdre leur ancien usage, desorte que dans cet état l'animal ne peut plus s'en servir qu'à marcher.

Les jambes de derrière du cheval comparées à celles de l'homme offrent des similitudes aussi frappantes. La fesse du cheval qui renserme le sémur, correspond à la cuisse de l'homme; ce qu'on appelle la cuisse dans le cheval, savoir cette partie de la jambe de derrière, sa première qui soit détachée du corps, laquelle depuis le bas des sesses jusqu'au jarret, correspond à la jambe de l'homme, aussi elle a une partie charnue qui est l'analogue du gras de notre jambe, & qu'on nomme pour cela le grasset. Le jarret est la jointure qui est au bas de la cuisse: cette articulation a rapport au coude-pied de l'homme, c'est-à-dire au tarse. La partie du jarret qui est en arrière, & que l'on appelle la pointe du jarret, est proprement le talon: ce que l'on appelle vulgairement le gros ners du jarret, qui se termine à la pointe du jarret, est un tendon qui correspond au tendon d'Achille, attaché au talon de l'homme. Au dessous du jarret on trouve le canon dont les os représentent ceux du metatarse de l'homme.

Ce ne sont pas-là les seules ressemblances du squelette du cheval avec celui de l'homme. Qu'on lise l'excellente Description que Mr. Daubenton a faite de cet animal, & dont j'ai extrait ce que je viens de dire, on y verra que le bassin y est composé des mêmes osque celui de l'homme, seulement avec des proportions & une fituation différente qu'exigeoit l'attitude du cheval: par exemple, les os des lles ou des hanches sont en avant, les os pubis en dessous, & les os ischions en arrière; on verra que la tête du cheval est compofée à peu près du même nombre d'os que celle de l'homme, que ces os se correspondent & ont beaucoup de ressemblance par leur figure & leur position dans l'un & dans l'autre, quoiqu'il y ait de grandes différences dans leurs proportions, & dans la figure totale qui resulte de leur assemblage; on sera frappé de la vérité des rapports & de leur multitude, l'on s'étonnera que la première espece des quadrupedes réunisse déja tant de formes humaines; on remarquera a, dans les parties même qui contribuent le plus à la varieté de la figure extérieure, une prodigieuse resfemblance qui nous rappelle nécessairement l'idée d'un premier dessein sur lequel tout semble avoir , été conçu : le corps du cheval, qui du premier coup d'œil paroît si different du corps de l'homme, lors-

qu'on vient à le comparer en détail & partie par , partie, au lieu de surprendre par la différence, n'é-, tonne plus que par la reffemblance singulière & presque complete qu'on y trouve: en effet prenez le squelette de l'homme, inclinez les os du bassin, accourcissez les os des cuisses, des jambes & des bras, alongez ceux des pieds & des mains, foudez enfemble les phalanges, alongez les mâchoires en raccourcissant l'os frontal, & enfin alongez aussi l'épine du dos, ce squelette cessera de représenter la dépouille d'un homme, & sera le squelette d'un cheval; car on peut aisément supposer qu'en allongeant l'épine du dos & les mâchoires, on augmente en même temps le nombre des vertebres, des côtes & des dents, & ce n'est en effet que par le nombre de ces os qu'on peut regarder comme accessoires, & par l'alongement, le raccourcissement ou la jonction , des autres, que la charpente du corps de cet ani-, mal differe de la charpente du corps humain. On vient de voir dans la description du cheval ces faits trop bien établis pour pouvoir en douter; mais pour suivre ces rapports encore plus loin, que l'on considere separément quelques parties essentielles à la forme, les côtes, par exemple, on les trouvera dans tous les quadrupedes, dans les oiseaux, dans , les poissons, & on en suivra les vestiges jusque dans la tortue, où elles paroissent encore dessinée par les fillons qui font fous fon écaille; que l'on confi-, dere, comme l'a remarqué Mr. Daubenton, que le pied d'un cheval, en apparence si dissérent de la main de l'homme, est cependant composé des mêmes os, & que nous avons à l'extrémité de chacun de nos doigts le même offelet en fer à cheval qui termine le pied de cet animal; & l'on jugera si cette. , ressemblance cachée n'est pas plus merveilleuse que les différences apparentes, si cette conformité con-, stante & ce dessein suivi de l'homme aux quadrupedes, des quadrupedes aux cétacés, des cétacés aux oiseaux, des oiseaux aux reptiles, des reptiles as aux

Passons à de nouvelles variations de cet exemplaire

original.

# C H A P I T R E CI.

2. Des Quadrupedes pieds-fourchus:

A classe des pieds-fourchus est beaucoup plus nombreuse que celle des solipedes. Ceux-ci n'ont qu'un seul doigt! les pieds-fourchus en ont deux; mais la dernière phalange de chacun de ces doigts est encore enveloppée d'une matière de corne, comme dans les solipedes, desorte, par exemple, que le taureau a réellement deux sabots à chaque pied, quoiqu'on leur donne vulgairement le nom d'ongles, puisqu'ils renferment la dernière phalange de chaque doigt, au lieu que les ongles véritables n'en couvrent que la partie supérieure dans tous les animaux.

Dans quelques especes de pieds fourchus, comme dans le taureau, les ergots n'ont que deux ofselets qui répondent à deux phalanges des doigts; mais dans le cerf, autre pied-fourchu, les ergots ont trois petits os attachés bout à bout comme les trois phalanges des doigts. Cette particularité indique les nuances par lesquelles la Nature transforme le pied-fourchu en

<sup>(\*)</sup> Histoire naturelle de l'âne par Mr. de Busson,

fissipede: car cet ergot articulé est l'annonce d'un troi-

siéme doigt.

Le cochon est une autre nuance du passage des piedsfourchus aux fissipedes, & qui approche encore plus de ceux-ci que le cerf. On l'a mis au rang des animaux à pied-fourchu, dit Mr. Daubenton (\*), parce qu'il n'aà chaque pied que deux doigts qui touchent la terre, que la dernière phalange de chacun des doigts est enveloppée dans une substance de corne, & que, si l'on n'observe les pieds du cochon qu'à l'extérieur, ils paroissent très resemblans à ceux du taureau, du bélier, du bouc, &c. mais dès qu'on a enlevé la peau, on les trouve très différens; car il y a quatre os dans le métacarpe & dans le métatarfe; & quatre doigts dont chacun est composé de troi phalanges bien formées. Les deux doigts du milieu font plus longs que les autres, & ont chacun un fabot qui porte sur la terre: les deux autres sont beaucoup plus courts, & leur dernière phalange est revêtue d'une corne pareille à celle des fabots, mais elle se trouve placée plus haut à l'endroit où sont les ergots des animaux de l'espece du taureau, du belier, du bouc, &c. On peut dire que ce sont deux doigts véritables, comme les autres, quoique plus imparfaits qu'eux.

Le cochon qui tient, aux pieds fourchus par la pofition des intestins, & par les parties extérieures de la génération, s'en éloigne pour se rapprocher des sissipedes par la forme des jambes, par l'habitude du corps, & par le produit nombreux de la génération: car on sait que de tous les quadrupedes les sissipedes sont ceux

qui produisent le plus (†).

<sup>(\*)</sup> Defcription du Cochon, (†) Histoire Naturelle du Cochon, par Mr. de Busson.

#### CHAPITRE

3. Des Fissipedes.

Les fissipedes ont les pieds divisés en quatre ou einq doigts, & quelques-uns, même dans les plus petites especes, ont des mains très ressemblantes à celles de l'homme: telle est la taupe & d'autres. Les premières especes des fissipedes, comme le tigre, le lion, le léopard, le loup, le renard, &c. sont de véritables quadrupedes, en ce que leurs pieds antérieurs ne peuvent leur servir de mains, quelle qu'en soit la forme; mais il y a austi un grand nombre de sissipedes, qui se fervent de leurs pieds de devant comme de mains pour faisir & porter à leur gueule: tels sont les ours, les écureuils, les marmottes, les agoutis, & plusieurs autres. Cette seconde classe de fissipedes, compose une fuite de quadrupedes ambigus qui conduit aux quadrumanes dont nous parlerons bientôt.

Parmi ces fissipedes, il faut encore distinguer, ceux qui aiment à se tenir le corps élevé, assis ou accroupis fur leurs fesses qui peuvent même, quoique plus difficilement, se tenir & marcher sur les deux pieds de derrière seulement. Ce sont autant de nuances qui nous marquent les perfectionnemens gradués de l'animal prototype. En suivant ces gradations, on voit la Nature déformer le squelette du solipede, redresser peu-à-peu les os du baffin, alonger les os des cuiffes, des jambes & des bras, & au contraire raccourcir ceux des pieds & des mains, diviser des pièces unies, articuler des pièces soudées ensemble, resserrer l'épine, fupprimer des vertebres & des côtes, & le rapprocher ainsi graduellement de la charpente du corps

humain.

Si dans les opérations la marche de la Nature nous paroît quelquefois incertaine & mal-affurée; s'il nous

femble qu'elle opere en tâtonnant, par une voie détournée, ambigue, c'est une fausse apparence qui ne vient que de notre ignorance & de nos préjugés, Nous oublions qu'elle ne doit & ne peut laisser échapper aucune nuance, aucune variation sans le réaliser: nous ne voyons point les différences trop subtiles des formes contigues: nous faisissons mal les rapports de celles qui sont plus éloignées: nous ne connoissons point assez la génération des formes pour juger de ce qu'il falloit précisément pour en amener une particulière, & de ce que celle-ei doit produire nécessairement & immédiatement. Si nous ne voyons par pourquoi les mains des bimanes deviennent des pieds antérieurs dans les quadrupedes; pourquoi les doigts déja developpés & divisés, se resserrent, & s'unissent dans les solipedes, pour se développer & se rediviser de nouveau dans les fissipedes, pourquoi ils perdent leur usage dans cette métamorphose pour le reprendre dans une autre; s'il nous femble-bizarre qu'à des bimanes fuccedent des quadrupedes, & qu'à des quadrupedes fuccedent des quadrumanes; si nous jugeons plus simple que la Nature, ayant une fois atteint une forme, celle des mains par exemple, l'eût confervée dans toutes les especes suivantes sans la déguiser, l'altérer, la déformer pour la rétablir ensuite avec de nouveaux fraix, gardons-nous de prononcer fur ces conjectures hazardées, vains phantômes de notre esprit, qui ne représentent point la réalité des choses. La Nature ne fait rien d'inutile: sa marche est nuancée, & chaque nuance est nécessaire dans le plan total. Les formes que nous prenons si mal-à-propos pour des irrégularités, des redondances, des inutilités, rentrent dans l'ordre infini des Etres, & rempliffent une place qui seroit vuide sans elles.

#### DOUZIEME PARTIE:

#### HAPITRE CIII.

Les Quadrumanes.

EST ici la dernière grande division des animaux, qui par des gradations très fines doit nous conduire jusqu'à l'homme. Les extrêmités des quatre membres des quadrumanes ont la forme de mains, d'où leur vient le nom qui leur a été donné par les modernes. Le gros doigt de pied qui répond à l'orteil dans l'homme est très court & fort éloigné des quatre autres doigts: c'est un véritable pouce; & les quatre autres doigts sont aussi ceux d'une main plûtôt que d'un pied: outre qu'ils en ont la forme & les proportions respectives, la partie, qui répond à la plante du pied est encore la paume d'une main allongée & resferrée.

Les premiers quadrumanes, c'est-à dire les plus bas dans l'échelle, sont ceux qui ont un muscau mince & alongé, une queue aussi longue ou plus longue que le corps, les mahis, les loris, les fapujous, les fagoins, &c. A mesure que l'on remonte les échellons supérieurs, cette longue queue se raccourcit: ce n'est qu'un petit bout de peau dans le magot, & il n'y en a plus aucun vestige dans le gibbon; le museau se resferre ausi, & la face s'applatit graduellement dans les especes de quadrumanes, à mesure qu'elles s'élevent vers l'homme. Le farigue a le museau long & pointu, le magot l'a plus large, & relevé comme celui du dogue, le pitheque a la face plate.

Toutes ou presque toutes les semelles des quadrumanes sont sujettes à un écoulement périodique du fang, comme les femmes. Nous aurions déja du remarquer plus haut que la chaleur des chiennes se ma-

nifeste par un écoulement semblable.

La plûpart des quadrumanes peuvent marcher à quatre ou à deux mains, quoiqu'ils n'aient pas tous une égale aptitude pour ces façons de marcher. Il y en a qui ne peuvent se tenir que difficilement sur leurs deux mains de derrière, desorte que le marcher à quatre mains semble leur être seul naturel: observation confirmée par l'inclinaison des os du bassin. D'autres paroissent marcher plus aisément à quatre, quoiqu'ils puissent aussi marcher à deux mains sans beaucoup de gêne. Quelques especes semblent marcher de l'une & l'autre manière avec une égale facilité, & une agilité semblable. Dans les especes les plus élevées les os du bassin redresses, & les cuisses alongées donnent à l'individu beaucoup plus d'aptitude à marcher à deux qu'à quatre mains. Enfin les quadrumanes les plus voifins de l'espece humaine, ne marchent jamais que sur les mains de derrière, & aussi droits que l'homme marche sur ses pieds: ce qui est attesté par ceux qui ont vu des jockos & des pitheques.

A ces remarques générales faisons succèder des détails plus particuliers en contemplant le plus parsait

des quadrumanes.

<sup>(\*)</sup> Voici, la description de cette jeune semelle de la petite espece, celle du grand mâle est détaillée dans le texte.

Animalis rarioris, Chimpanice dicti, ex Regno Angola Londinum advecti brevior descriptio.

Spectandum in Tabula, quam hic adjecimus, Lectori noftro exhibetur miri & valde tetrici adipectus, formæ & staturæ humanam referentis, naturæ ferocislimæ, animal, vix ulli civium nostrorum visum unquam, anditum forte paucissimis. Patriam agnoscit Angolam, Africanum Regnum, a cujus incolis nomen Chimpansée accepit. Ex illis oris allatum est anni 1738 mense Augusto Londinum ab Henrico Howero, Magistro navis Speaker dictæ. Sexus est feminci, altum pedes duos quatuor polices, incedens corpore erecto, aliqua membrorum parte hirsutum, cætera robustum & musculosum. Ex stercore sua alimenta petit;



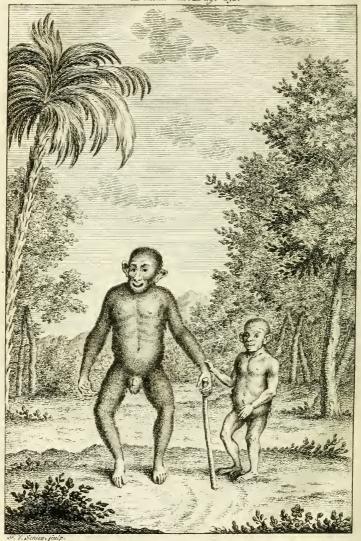

# CHAPITRE CIV.

L'Orang-Outang, le Pongo, l'homme des bois, le Satyre, le Barris, le Chimpancée, le Jocko, l'homme de nuit, le Troglodite, Ec.

Lous ce noms désignent le même quadrumano, & lui ont été donnés par différens voyageurs ou naturalistes. C'est celui que l'on voit représenté à la Planche VIII. ayant à côté de lui une petite semelle de la même espece, qui n'a encore que quelques poils fort rares sur les hanches (\*).

L'Orang-Outang n'est pas véritab'ement un homme, mais il en approche de très près. Il n'est pas non plus un singe, ou une guenon, car il en differe beaucoup plus qu'il ne differe de l'homme. On peut donc le prendre pour une espece intermédiaire qui remplit le passage du singe à l'homme, & c'est ainsi que nous l'envisageons.

Un des plus favans & des plus célèbres Naturaliftes de ce fiécle vient de recucillir avec beaucoup de foin & de difernement ce que les voyageurs les plus véridiques & les anatomiftes les plus exacts ont écrit fur

fed amat etiam potum Theæ, quam hominum more ex vasculo bibit. Horum præterea somnum imitatur, nec prossus ingenio caret, ipsa etiam voce garrulitatem humanam exprimens. Mares, cum ad ætatem adultam venerunt, sæminas humanas stupro petunt, & viros etiam armatos ad pugnam provocant. Idem sæpissme ab hujus, in ære expressi marre, pedum quinque altitudinem æquante, factum, quam nist telo sustusis thaurus quidam, vix in ejus unquam manus sæmin hic venisset. Hujus, menses unum & viginti nati, imaginem Londini astabre in ære insculpsit Scotinus, artisex peritus, consilium si recte suspicamur, secutus yoannis ssoani, Regiæ sseniarum Societatis præssis, cujus etiam nomini, quicquid est peregrini hujus monstri, inscriptum videmus. Cujus imaginis nuper exemplum nasti, ut regni etiam animalis historia hinc lucem acciperer, eam dextra quadam mann repetendam hic curavimus. Nova acta eruditorum anno 1739 publicara Lypsa. Mens. Septemb, pas. 564 & 565.

l'extérieur & l'intérieur de cet animal; nous ne faurions mieux faire que d'en rapporter ici le réfultat. Ainfi c'est d'après Mr. de Bussion que nous allons exposer en abregé les différences qui distinguent cette espece de l'espece humaine, & les conformités qui l'en

approchent.

L'Orang-outang diffère de l'homme à l'extérieur par le nez, qui n'est pas proéminent, par le front qui est trop court, par le menton qui n'est pas relevé à la base; il a les oreilles proportionnellement trop grandes, les yeux trop voisins l'un de l'autre, l'intervalle entre le nez & la bouche est aussi trop étendu: ce sont là les seules différences de la face de cet animal avec le visage de l'homme, & l'on voit combien elles sont légères.

Le corps & les membres différent en ce que les cuisfes font relativement trop courtes, les bras trop longs, les pouces trop petits, la paume des mains trop longue & trop ferrée, les pieds plûtôt faits comme des mains que comme des pieds humains: nous verrons bientôt que cette dernière différence fouffre quelque

modification.

Les parties de la génération du mâle ne font différentes de celles de l'homme qu'en ce qu'il n'y a point de frein au prépuce; les parties de la femelle font à l'extérieur fort semblables à celles de la femme. Une particularité remarquable c'est que le mâle desire aussi ardeniment la compagnie des femmes que de sa femelle. Ces animaux tachent de surprendre les negresses, & s'ils en peuvent attraper, ils les gardent pour en jouir, les nourissant bien & ne leur faisant aucun mal.

A l'intérieur cette espece differe de l'espece humaine par le nombre des côtes: l'homme n'en a que douze, l'orang outang en a treize; il a aussi les vertebres du cou plus courtes, les os du bassin plus serrés, les hanches plus plates, les orbites des yeux plus ensoncées; il n'y a point d'apophyse épineuse à la première vertebre du cou; les reins sont plus ronds que ceux de l'homme, & les uretères ont une forme différente, aussi bien que la vessie & la vesicule du fiel qui sont plus étroites & plus longues que dans l'homme.

Toutes les autres parties du corps, de la tête & des membres, tant extérieures qu'intérieures, sont si parfaitement semblables à celles de l'homme, qu'on ne peut les comparer sans admiration; & sans être étonné que d'une conformation si pareille & d'une organisation qui est absolument la même, il n'en résulte pas les mêmes effets. Par exemple, la langue & tous les organes de la voix font les mêmes que dans l'homme, & cependant l'Orang-outang ne parle point; le cerveau est absolument de la même forme & de la même proportion, & il ne pense pas. Il faut convenir néanmoins que la pensée & la parole que nous refusons à cet animal singulier, lui sont accordées par Mr. Linnæus d'après Kjoep & quelques autres voyageurs. Ce favant Naturaliste Suédois dit expressément que l'Orang-outang pense, qu'il parle & s'exprime en fifflant:

Homo nocturnus. Homo silvestris Orang-Outang Boutii. Corpus album, incessu erectum, pili albi contortuplicati, oculi orbiculati, iridi pupillaque aurea. Pa'pebrae antice incumbentes cum membrana nicitante. Visus naturalis, nocturnus. Die cacutit; noctu videt, exit, suratur. Loquitur sibilo, cogitat, credit sui causa faciam tellurem, se aliquando iterum fore imperantem, si sides peregrinatoribus... babitat in Java, Amboina, Ternata speluncis (\*).

L'Orang-Outang a des fesses & des mollets, comme l'homme, & par conséquent il est fait pour marcher debout comme nous: il a la poitrine large, les épaules applaties, & les vertebres conformées comme nous: il a le cerveau, le cœur, les poumons, le soie, la rate, le pancreas, l'estomac, les boyaux absolument pareils aux nôtres: il a aussi une appendice vermicu-

<sup>(\*)</sup> Lin. Systema Naturæ Edit. X. p. 24.

laire au cœcum; enfin l'orang-outang restemble plus par le physique à l'homme qu'à aucun des animaux. plus même qu'aux babouins & aux guenons, nonseulement per toutes les parties que je viens d'indiquer, mais encore par la largeur du visage, la forme du crâne & des mâchoires, par la forme & le nombre des dents, par les autres os de la tête & de la face, par la groffeur des doigts & du pouce, par la figure des ongles, par le nombre des vertebres lombaires & facrées, par celui des os du coccix, & enfin par la conformité dans les articulations, dans la grandeur & la figure de la rotule, dans celle du sternum, &c.; en torte qu'en comparant cet animal avec ceux qui lui ressemblent le plus, comme avec le magot, le babouin ou la guenon, il se trouve encore avoir plus de conformité avec l'homme, qu'avec ces animaux dont les éspeces cependant paroissent être si voisines de la sienne qu'on les a toutes désignées par le même nom de singe, mais dont nous jugeons que l'Orang-Outang doit être distingué, comme formant une espece intermédiaire entre elles & l'espece-humaine. Si l'on devoit le réunir à quelqu'autre espece, sa forme extérieure lui mériteroit un rang parmi les hommes; & les Indiens sont excusables de l'avoir associé au genre humain par le nom d'orang-outang, homme-sauvage, puisqu'il ressemble à l'homme par le corps plus qu'il ne ressemble aux autres singes ou à aucun autre animal: ce nom a été adopté par les voyageurs & les Naturalistes qui l'ont nommé bomo nocturnus, bomo silvestris, l'bomme des bois, the man of the woods; & pour le moins, il mérite tout autant commencer l'espece humaine, que l'homme mérite de terminer l'espece des quadrupedes à la tête de laquelle on sait que Mr. Linnæus l'a placé.

L'Orang-Outang a la face plate, nue & bazanée, les oreilles, les mains, les pieds, la poitrine & le ventre aussi nus; il a des poils sur la tête qui descendent en forme de cheveux des deux côtés des tempes, du poil sur le corps & sur les lombes, mais en petite quan-



Manche II. Page 155.



tité; & il y a des hommes qui en ont beaucoup plus que lui. Il a cinq ou fix pieds de hauteur, avec un corps aussi bien proportionné que celui de l'homme. Quoiqu'il soit conformé pour marcher debout, comme les doigts de ses pieds sont sort longs & que son talon pose plus difficilement à terre que celui de l'homme, il court plus facilement qu'il ne marche, & il auroit beson de talons artificiels, plus élevés que ceux de nos souliers, si l'on vouloit le faire marcher aise,

ment & longtemps.

On peut inferer de ces dérails que les seules différences effentielles entre le corps de cet animal & celui de l'homme, se réduisent à deux, savoir, la conformation des os du bassin & la conformation des pieds; ce sont-là les seules parties considérables par lesquelles l'orang-outang ressemble plus aux autres singes qu'il ne rellemble à l'homme. Encore la dernière différence n'est-elle pas aussi marquée & aussi constante qu'on pourroit le croire par l'inspection de quelques individus seulement. Elle est très sensible dans le Jocko dont on voit la figure dans l'Histoire Naturelle générale & particulière avec la Description du Cabinet du Roi. Elle l'est également dans la petite femelle que l'on voit ici (Planche VIII.) Mais le pongo ou grand Orang-Outang, celui qui est égal en stature à l'homme, a le gros doigt de pied plus semblable à l'orteil du pied humain, & le talon plus bas. Je puis affurer avoir vu le pied défleché d'un pongo dont les doigts ressembloient encore plus à ceux du pied de l'homme, qu'on ne le voit ici sur la figure, quoique déja ce pied ne soit plus celui du jocko, ou orang-outang de la petite espece. Je reçus austi en 1762. de la côte d'Angole un fœtus-pongo que l'on voit à la Planche IX. & dont les pieds sont tout-à-fait humains. Le front y paroît moins court que dans le jocko, le menton est un peu plus relevé, les oreilles relativement moins grandes, & mieux à leur place, les cuiffes & les bras plus proportionnés; desorte que le pongo, qui ressemble plus à l'homme par la stature & la grandeur que le jocko, lui ressemble aussi davantage par les formes & les proportions particulières de la face & des membres. La longueur des cuisses indiqueroit peut-être que les os du bassin y ont plus de conformité avec ceux du squelette humain, que les os du

baffin du petit orang outang.

Si ces observations étoient susfisamment confirmées par la vue & l'anatomie de plusieurs pongos, on auroit un presqu'homme qu'il seroit difficile de distinguer, par la forme extérieure, de l'homme véritable; & le grand vuide du finge à l'homme paroîtroit rempii. On auroit après les, fagoins, les fapujous & les guenons qui ont de longues queues, les babouins à queue courte; puis le magot qui n'a qu'une apparence de queue, le grand & le petit gibbons, avec le pitheque qui n'ont point du tout de queue, & qui marchent a deux mains, le corps droit; enfuite le jocko ou petit Orang-outang; le pongo ou le grand Orang-outang; & enfin l'homme, dont nous allons diftinguer plusieurs races, sinon plusieurs especes.

### H A P I T R E CV.

D'une espece particuliere d'homme-marin, peut-être quadrumane.

LVANT que de parler de l'homme & de ses variétés, je vais rapporter le relation d'un nouveau monitre marin.

22 EN l'année 1720. le 8 Août, jour de jeudi, les vents variables étant à l'est-sud-est, à vingt-huit ou , trente braffes d'eau, sept navires en vue mouillant , fur le banc de Terre-neuve, il parut sur les dix heures du matin à bord d'un vaisseau François nommé la Marie de grace, commandé par Olivier Morin, un homme marin qui premièrement se montra à bas-bord sous le theux ou baril du ContreMaître, appellé Guillaume l'Aumone. Auffi-tôt celui-ci prit une gaffe pour le tirer à bord; mais le Capitaine l'en empêcha, de crainte qu'il ne l'entraînât avec lui. Par cette raifon, il lui en donna feulement un coup fur le dos fans le piquer.

2. Lorsque le monstre se sentit frapper, il prêta le visage, au Contre-Maître, comme un homme en , colère qui eût voulu faire un appel. Malgré cela il , ne laissa pas de passer dans les lignes en nageant, pour faire le tour du vaisseau. Quand il fut derrière il prit le gouvernail avec ses deux mains: ce qui obligea l'équipage de mettre deux palans, de peur qu'il ne fit quelque dommage. Il repassa ensuite 22 par stribord, nageant toûjours comme eût pu faire un homme véritable; & lorsqu'il fut à l'avant du vaisseau, il s'arrêta à regarder la figure qui étoit 2 celle d'une très-belle femme. Après l'avoir longtemps confiderée il prit la foubarbe du Beaupré, & , s'éleva hors de l'eau pour tâcher, à ce qu'il sem-, bloit, de faire tomber la figure. On attacha une mo-, rue à une corde, & on la laissa pendre à côté du vaisseau. Il la prit & la mania, sans la rompre.

, Il nagea enfuite au vent du vaisseau environ la , longueur d'un cable; & passant par derrière, il prit de nouveau le gouvernail. Le Capitaine ayant fait préparer un harpon, essaya lui-même de le har-, ponner; mais parce que le cordage n'étoit pas paré, a il manqua fon coup. Le manche frappa feulement fur le dos de l'homme marin, qui à ce coup prêta 2) long-temps le visage au Capitaine, comme il avoit , fait au Contre - Maître, & avec les mêmes gestes. 22 Après cela le monstre passa à l'avant du Navire. & 3) s'arrêta eneore à confidérer la figure : ce qui engagea le Contre - Maître à se faire apporter le harpon. Mais craignant que cet homme Marin ne fût la vifion , d'un matelot nommé la Commune, qui l'année précé-, dente le 18 du mois d'Août s'étoit défait à bord du ., même vaisseau, sa main tremblante adressa mal le coup; en forte que pour la troisiéme fois le monstre

, ne fut frappé que du bâton auquel le harpon étoit attaché. Alors il préfenta encore le vifage d'un air menaçant, comme il avoit fait les deux premières fois. Cela ne l'empêcha pourtant pas de se rapprocher encore davantage du bord, & de prendre une ligne avec laquelle pêchoit un matelot nommé Jean Marie; après quoi il nagea de nouveau au vent en-

viron la portée d'un coup de fusil.

"Il revint ensuite à bord très-proche, & s'éleva encore hors de l'eau jusqu'au nombril; ensorte que tout l'équipage remarqua parfaitement qu'il avoit le sein aussi plein que celui d'aucune sille ou semme, quoique ce sût un mâle, comme on le vit aussi-tôt. Car il se renversa ensuite sur le dos, & prit avec ses mains ses parties naturelles, d'une grosseur & d'une sigure pareilles à celles d'un cheval entier, après quoi il sit de nouveau le tour du navire, & prit encore le gouvernail. De-là nageant lentement, il s'éleva hors de l'eau, & tournant le dos, il sit ses immondices tout contre le vaisseau. Après cela il s'éloigna de sorte qu'on le perdit de vue.

, Ce manége avoit duré depuis dix heures du ma-, tin jusqu'à midi, le monstre ayant toûjours été pendant ce temps-là proche du vaisseau, souvent à , deux ou trois pieds de distance; en sorte que l'é-, quipage composé de trente-deux-hommes eut le plaisir & la commodité de remarquer les particula-, rités suivantes: qu'il avoit la peau brune & basa-, née, sans écailles; tous les mouvemens du corps, , depuis la tête jusqu'aux pieds, tels que ceux d'un , véritable homme; les yeux fort bien proportionnés; la bouche médiocre eu égard à la longueur du 2, corps, qui fut estimée par tout l'équipage, de huit , pieds; le nez fort camard, large & plat; les dents larges & blanches; la langue epaisse; les cheveux noirs & plats, le menton garni d'une barbe mous-, seuse, avec des moustaches de-même sous le nez; les oreilles semblables à celles d'un homme; les pieds 22 & les mains pareils, excepté que les doigts étoient

59, joints par une pellicule telle qu'il s'en voit aux pat-29, tes des oies & des canards. En général c'étoit un 20, corps d'homme aussi bien fait qu'il s'en voie ordi-20, nairement.

" Ce détail est tiré d'un procès-verbal qui en sut " dressé par un nommé Jean Martin Pilote de ce vais-" seau, signé du Capitaine & de tous ceux de l'équi-" page qui savoient écrire, & qui sut envoyé de " Brest par Mr. d'Hautesort à Mr. le Comte de Mau-

" repas le 8 Septembre 1725 (\*)."

Je soupconne que cet homme-marin, plus grand que l'homme ordinaire, pouvoit être aussi quadrumane, en ce que les doigts de ses pieds étant unis par une membrane comme ceux de ses mains, ils devoient être beaucoup plus longs que ceux du pied de l'homme, s'étendre & s'écarter comme ceux de la main pour servir de rame & faciliter l'action de nager. Il est probable aussi que le talon devoit être sort élevé, peut-être entièrement essacé & ces sormes devoient donner naturellement à un tel pied, la figure d'une main marine.

Quoi qu'il en soit de ces conjectures, ce fait suffifamment attesté nous montre dans la mer un presqu'homme qui répond à l'Orang-outang terrestre, & mérite d'être placé à côté de lui dans l'échelle des Etres, comme un animal très voisin de l'homme véritable.

<sup>(\*)</sup> Telliamed, Tome II.



# TREIZIEME PARTIE.

#### C H A P I T R E CVI.

De l'Homme & des différentes races humaines.

1. Les Hommes à queue.

A la vue de l'Orang-outang on est tenté de demander, que lui manque t-il pour être un homme? En voyant certaines races d'hommes, on oseroit presque dire, quels animaux sont-ce-là? Le pongo n'a point de queue; le gibbon & le pitheque, especes inférieures au pongo, n'ont point de queue. Ce superslu, prolongement excessif de l'épine, paroît un caractère distinctif de la brute; & dès qu'il manque, on voit l'animal prototype prendre la sorme humaine. Cependant il y a des hommes, reconnus pour tels, qui ont une queue. La marche de la Nature seroit-elle retrogade? non: mais elle est finement nuancée. Le pongo tient à l'espece humaine par une infinité de ressemblances: l'homme devoit tenir, par d'autres traits, à des especes sort au dessous du pongo.

On trouve dans l'Isle de Manille des noirs qui vivent dans les rochers & les bois, menant une vie de brutes; on en a vu plusieurs qui avoient des queues de quatre à cinq pouces, comme les Insulaires dont parle Ptolémée. (\*) Le Voyageur qui rapporte ce ce fait, dit que les semmes de ces Satyres accouchent dans les bois, comme les chevres, & vont aussi-tôt se layer

<sup>(\*)</sup> Gemelli Caveri, Voyage du Tour du Monde, Tome V. Paris 1727. page 65. 66.

laver & leur fruit aussi dans les premières rivières, ou autre eau froide: ce qui feroit mourir une semme d'Europe. Il ajoute que des Missionnaires Jésuites, dignes de foi, lui ont assuré que les Manghiens qui habitent le cœur de l'Isse de Mindoro voisine de Manille ont aussi une queue de quatre à cinq pouces, qu'ils n'ont aucune forme de gouvernement, qu'ils vont nuds, qu'ils se nourrissent de fruits sauvages; que quelques-uns pourtant du territoire de Nauhan

ont embrassé la foi catholique (\*).

Jean Struys (†) dit avoir vu de ses propres yeux dans l'Isle Formote, un homme qui avoit une queue longue de plus d'un pied, toute couverte d'un poil roux, & fort semblable à celle d'un bœus; cet homme à queue assuroit que ce désaut, supposé que c'en sût un, venoit du climat, & que tous ceux de la partie méridionale de cette Isle avoient des queues comme lui. Cette queue est fort dissérente pour la sorme & les dimensions de celle que portent les noirs de Manille, les habitans de Mindoro, de Lambry, &c. Il pourroit donc y avoir plusieurs races dissérentes d'hommes à queue, qui dissérassent les guenons & les sapajous à longue queue, des babouins à queue courte.

27. Les hommes qui ont des queues peuvent-ils être les fils de ceux qui n'en ont point? Comme les finges à queue ne descendent certainement point de ceux qui sont sans queue, ne seroit-il pas naturel de penser de-même, que les hommes qui naissent avec des queues sont d'une espece différente de ceux qui n'en ont jamais eu? Aussi sont-ils encore capractérises par des qualités sort différentes. Je sais que bien des gens se persuadent ou qu'il n'y a point d'hommes avec des queues, ou que s'il s'en trouve

<sup>(\*)</sup> Page 87.

<sup>(</sup>f) Voyages de Jean Struys, Rouen 1719. Tome I. p. 100,

quelques-uns, c'est une erreur de la Nature, ou bien un effet de l'imagination des mères. Mais ceux qui pensent de la sorte se trompent certainement en supposant que les hommes & les femmes de cette espece, ou bien n'existent point, ou du moins sont , fort rares. Il est vrai que la turpitude attachée à cette difformité, le caractère farouche & de peu , d'esprit de tous ceux qui y sont sujets, leur pilosité naturelle, les oblige à se cacher des autres hommes avec lesquels ils vivent. Ils prennent le même soin , pour leurs enfans; & ceux-ci instruits par leurs pa-, rens, en usent de-même à l'égard de leur postérité. 2. Du reste il est constant que cette race d'hommes à queue est beaucoup plus nombreuse qu'on ne se l'imagine; & que ce proverbe si commun parmi , vous (\*). Homines caudati, pour désigner des gens , fans esprit, n'est nullement métaphorique. Il est fondé fur la vérité. Il y a beaucoup de ces hommes en Ethiopie: il y en a aux Indes, en Egypte, en Angleterre, furtout en Ecosse; toutes vos rela-, tions en font foi. On en trouve même en France, 2 où j'en ai vu plusieurs. Mais je me contenterai sur cet article de quelques faits récens & affez voisins de vous pour que vous soyez à portée de les vérifier. . Le Sr. Cruvillier de la Croutat qui fit avec fuccès & avec courage la course contre les Turcs & qui périt en Caramanie dans un vaisseau qu'un des Officiers de son bord, pour se venger de son Capi-

& avec courage la course contre les Turcs & qui périt en Caramanie dans un vaisseau qu'un des Officiers de son bord, pour se venger de son Capitaine, sit sauter en l'air en mettant le seu aux poudres, a été aussi connu par la queue avec laquelle, il étoit né, que par ses actions de valeur. Il n'étoit encore qu'Ecrivain d'un vaisseau marchand, lorsqu'un jour ce vaisseau mouillant au port d'Alexandrie, un Bacha qui passoit au Caire, & qui sut instruit des exploits de ce jeune homme, lui sit pro-

<sup>(\*)</sup> Il faut se souvenir que c'est un Philosophe Indien qui parle à un Missionnaire François.

poser de lutter contre un noir qu'il avoit à son service, & lui promit trente sequins s'il sortoit victorieux de ce combat. Ce noir avoit tué quinze ou feize hommes dans cet exercice. Quoique le Sr. Cruvillier en fût bien informé il accepta la propofition du Bacha, & se rendit à la lutte sans aucune préparation. Le noir au contraire se presenta le corps , frotté d'huile, & nud, ainsi que le pratiquoient les anciens athlétes, n'ayant qu'une simple serviette pour couvrir sa nudité. Ils se mesurèrent d'abord 39 l'un & l'autre pendant quelque temps, avant de s'aborder. Enfin après quelques feintes, le noir se jetta tout à - coup sur le Sr. Cruvillier dans la réfolution de le faifir; mais celui-ci qui avoit les bras tendus, dans l'esperance de l'en empêcher, lui en-, fonça si rudement de part & d'autre ses doigts au déa faut des côtes, qu'ils entrèrent dans le corps du noir, comme s'il eût été de beurre. Par-là il lui ôta la respiration & la force; & le serrant entre ses mains il l'étouffa. Ensuite, l'élevant de terre, il , le jetta par dessus sa tête avec tant de force, que la tête du noir, entra toute entière dans le fable. le Bacha témoin avec tout le peuple & tous les étrangers, qui se trouvoient à Alexandrie, d'une sorce si " extraordinaire, quoique touché de la perte de fon 20 noir, ne laissa pas de faire compter au Sr. Cruvil-, lier les trente sequins, qu'il lui avoit promis. Ce Cruvillier, lorsqu'il étoit en course, & qu'il s'agissoit d'appareiller, laissoit à son équipage le choix, ou de lever les ancres tandis qu'il hausseroit les humiers, , ou de hausser ceux-ci, tandis qu'il leveroit seul les ancres. Il avoit un frère d'une-force égale à la fienne. Celui - ci étoit à Tripoli de Barbarie, où les Turcs l'obligèrent de se faire Mahometan. On prétend qu'il avoit auffi une queue. 22 Lorsque je passai dans cette dernière ville, au

" Lorsque je passai dans cette dernière ville, au " commencement de ce siècle, je vis un noir nommé " Mahammed, d'une force extraordinaire. Il me-" noit seul une grosse chaloupe à l'aide de deux ra, mes, avec plus de vîtesse que vingt autres n'au-, roient pu faire. D'une seule main, il renversoit 22 deux à trois hommes, & portoit des fardeaux d'u-, ne pesanteur étonnante. Il étoit velu & couvert , de poil contre l'ordinaire des noirs, & avoit une queue d'un demi-pied de longueur qu'il me montra. je m'informai de son pays, il me dit qu'il étoit du côté de Borneo. Il m'affura que son père avoit une , queue comme lui, ainsi que la plûpart des hommes de sa contrée, qui vont tout nuds, & chez lesquels cette queue n'a rien de deshonorant, comme en Europe. Les Marchands de Tripoli qui trafiquent , en esclaves noirs, m'assurèrent aussi que ceux de ce , pays étoient plus farouches, plus forts & plus diffi-, ciles à dompter que ceux de tout autre; qu'ils a-, voient presque tous des queues, les femmes comme les hommes; & qu'il leur en passoit plusieurs par les mains qu'on vendoit bien à la côte de Ca-, ramanie, où ils étoient employés à couper des bois. ., Il n'est point honteux à un Naturaliste d'appro-, fondir des faits qui peuvent l'instruire des secrets , de la Nature, & le conduire à la connoissance de , certaines vérités. Etant à Pise en l'année 1710, je fus informé qu'une Courtifane s'étoit vantée d'avoir connu un étranger qui y avoit passé trois ans aupa-, ravant, & qui étoit de l'espece de ces hommes à queue dont je parle. Cela me donna la curiofité de , la voir, & de la questionner sur cette avanture. Elle n'avoit pas encore alors plus de dix-huit ans, & étoit fort belle. Elle me conta que revenant de Livourne à Pise en 1707 dans un bateau de voitu-, re, elle y rencontra trois Officiers François, dont un devint amoureux d'elle. Cet homme étoit grand 2, & bien fait, & pouvoit avoir trente-cinq ans. Il étoit fort blanc de visage, ayant la barbe noire & " épaisse, les soucis longs & garnis. Il passa la nuit avec elle, & approcha fort de ce travail, par lequel Hercule n'est pas moins fameux dans la fable que par ses autres exploits. Il étoit si velu que les ours

" ne le sont pas davantage; le poil dont il étoit tout couvert, avoit près de demi-pied de longueur. , Comme cette femme n'avoit jamais rencontré d'homme de cette espece, la curiosité qui lui fit porter les mains de tous côtes sur le corps de celui-ci, les lui ayant fait étendre sur ses fesses, elle y trouva une queue de la groffeur du doigt, & de la lonqueur d'un demi-pied, qu'elle empoigna en lui deman-, dant ce que c'étoit. Cette queue étoit velue com-, me le reste du corps. Cet homme répondit d'un , ton brufque & chagrin, que c'étoit un morceau de , chair qu'il portoit de naissance, par le desir que sa mère avoit eu, étant grosse de lui, de manger d'une queue de mouton; & depuis ce moment elle remarqua qu'il ne lui témoigna plus le même amitié. L'odeur de sa sueur étoit si forte & si particulière, , elle sentoit tellement le sauvage, que cette semme , fut plus d'un mois à en perdre le sentiment, qu'elle 22 s'imaginoit trouver par-tout.

" Une personne de votre pays m'a assuré que seu " Mr. de Barsabas & sa sœur Religieuse, tous deux " fameux par plusieurs traits qui marquent en eux " une sorce extraordinaire, avoient une queue.

29. J'ai connu à Paris une Limonadière qui en avoit 29. une, que cinquante autres personnes ont vue: aussi 20. avoit-elle l'air hommasse & les bras fort velus.

"Je vis à Orléans, lorsque j'y passai, un homme qui avoit une queue. Il étoit aussi très-fort & très-velu. J'ai su depuis qu'ayant voulu faire couper cette queue, il mourut de cette opération, dont le Mercure du mois de Septembre 1718 fait mention. Il y a à Aix, dans la rue Courtissade une semme du peuple, nommée Louise Martine, qui à l'âge de trente-cinq ans sut attaquée de la contagion, lorsqu'elle affligea cette ville. Ceux qui la soignoient dans sa maladie découvrirent qu'elle avoit une queue, & la sirent voir à diverses autres personnes, ensorte que l'histoire en devint publique. Cette semme qui a du poil au menton, grosse &

puissante, ayant les foucils & les cheveux fort noirs, a une force extraordinaire & porte sur ses épaules deux sacs de bled, comme une autre pourroit porter un sagot. Un jour elle donna un sous-stea de un homme qu'elle étendit par terre du coup, lequel resta demi-heure évanoui. Il y a encore à Aix un certain Bernard, procureur, nommé Queue-de porc, parce qu'il est connu pour avoir réellement une queue, qu'on lui a vue lorsqu'il se baignoit étant enfant. Il ne le nie pas lui-même. Mais il n'est par de forte complexion, comme cette semme dont je viens de parler. Il a cependant une physionomie particulière, & un visage semé de beaux

, coup de reufieurs.

, A ces faits qui sont à portée d'être approfondis des curieux, je pourrois en ajouter beaucoup d'autres des régions éloignées; mais j'espère qu'ils suffi-, ront pour vous perfuader que les hommes à queue qu'on découvre de temps en temps ne sont pas nés , avec ces queues par un effet du hazard & de l'ima-2) gination de leur mère. Ce sont probablement des , hommes d'une espece aussi différente de la nôtre, , que l'espece des singes à queue est différente de cel-, le des singes qui n'en ont point. La férocité des , hommes qui ont des queues, leur force extraordinaire, leur pilofité, la communication de ces queues es des pères aux enfans, semblent être des preuves certaines d'une diffèrente espece. Si cette férocité 2, & cette pilosité extraordinaires ne sont pas toûjours egales dans les sujets de cette race, cette variété ne procede que de ce que cette espece mêlee avec la , nô re perd fans doute quelques unes de fes pro-, priétés & que l'une se conserve dans un sujet proaut de ce nicht rge, tandis que les autres s'affoi-22 busient ou le cachent pour quelque temps. Ainsi 22 un tils ne d'un pere qui a une queue, & d'une mè-2) re qui n'en a point, peut être sans queue; & ce 32 fils peut avoir c'une femme qui n'aura point de , queue, un enfant qui restemblera par-là à son aïeul,

167

2 Il peut être velu & n'avoir point de queue, ou a-

voir une queue & n'être pas velu."

Comme la queue des singes, très longue dans les premières races, diminue dans les suivantes, pour disparoître entièrement dans les races supérieures; il se peut que la queue de certaines races d'hommes, longue d'un pied, comme celle des fauvages de l'Isle Formose dont parle Struys, n'ait qu'un demi-pied dans d'autres races dont étoit le noir Mahammed de Borneo; puis seulement quatre pouces, comme dans les noirs de Manille & de Mindoro; & qu'elle s'efface toutà-fait dans la suite des générations. Tontes les formes animales changent & se perdent de-même graduellement & successivement, par la variation nécessaire des produits de la Nature. Puisqu'elle ne se répete point : chaque géneration doit amener quelques différences, & ces différences sans cesse multipliées & accumulées doivent produire des altérations confidérables dans le modele prototype: elles doivent supprimer d'anciennes parties, ou les multiplier, en engendrer de nouvelles, transformer les combinaisons, varier les résultats, & rendre à la fin ce modele original très-différent de lui-même. Elles peuvent déguiser certaines parties, les envelopper, les cacher, pour les remontrer fous une autre face dans de nouveaux produits. Après tout, cette queue, qui nous paroît si étrange, n'est que la multiplication des vertebres & le prolongement de la peau du dos: elle n'a rien de plus singulier que ce sixiéme doigt commun à presque toute une famille de Berlin (\*), quoiqu'il disparoisse dans quelques individus.

<sup>(\*)</sup> Jacob Ruhe, Chirurgien à Berlin, ne avec six doigts à chaque main & à chaque pied, tient cette singularité de sa mère Elisabeth Ruhen qui la tenoit de sa mère Elisabeth Hortsmann, de Rostock. Elisabeth Ruhen la transinit à quatre ensaus de huir qu'elle ent de Jean Christian Ruhe qui n'avoit rien d'extraordinaire aux pieds ni aux mains. Jacob Ruhe, l'un de ces ensaus éxadigitaires, épousa à Dantsic en 1733. Sophie Louise de Thungen qui n'avoit rien d'extraordinaire: il en a eu six ensaus ; deux

# C H A P I T R E CVII.

# 2. Les Negres.

L v a des Negres à queue: nous venons d'en voir plufieurs exemples. Cependant la plus grande partie des races negres n'en ont point. Cette large bande qui ceint le globe terrestre d'orient en occident, n'est presque toute habitée que par des peuples noirs qui ont des nez larges & écrafés, de grosses levres, de la laine au lieu de cheveux, & un esprit très borné qui s'éleve à peine de quelques degrés au desfus de l'instinct de la brute. Mr. de Buffon ne compte parmi les véritables noirs que ceux de Nubic, du Sénégal, du Cap-Verd, de Gambie, de Sierra-liona, de la côte des Dents, de la côte d'Or, de celle de Juda, de Congo, d'Angola, & de Benguale jusqu'au Cap-Negre. Les plus laids & les plus stupides sont ceux d'Angola, qui cit aussi le pays des Orang-outangs. Outre leur difformité & leur stupidité, ils ont encore la force en partage, & ils sentent si mauvais lorsqu'ils sont échauffés, que l'air des endroits par où ils ont passé en est infecté pendant plus d'un quart-d'heure.

Les Negres n'ont pas tous la même laideur, ni la même teinte de noir, ni la même stature. Ceux d'Angola & de Congo font les plus noirs, les plus laids, les plus petits, les plus dégoûtans. Ceux du Cap-verd font bien aussi noirs, mais ils ont le corps mieux fait, les traits du visage moins durs, le naturel moins stupide & moins féroce. Les Sénégallois sont peut-être les mieux faits de tous, & les plus aises à discipliner, mais

garçons ont été fexdigitaires. L'un d'eux, Jacob Ernest, à six doigts au pied gauche & cinq au droit, il avoit à la main droite un fixiéme doigt, qu'on lui a coupé; à la gauche il n'a à la place du fixieme doigt qu'une verrue. Oeuvre de Maupertuis, Tome II.

ils sont moins forts que les autres. Les Bambaras sont les plus grands, & les Negres créoles les plus spirituels & les plus adroits. Pour la couleur, les Jalofes qui habitent le bord méridional de la rivière du Senégal sont tous fort noirs, au Nord du même fleuve, on en trouve qui ne sont que d'un brun foncé; ceux des Isles du Cap-verd sont plûtôt jaunâtres que noirs. Les Negres de Serra-Liona ne sont pas tout-à-fait aussi noirs que ceux du Senégal, mais ils le sont plus que ceux du Cap-Verd. En étudiant les variétés de la couleur des races negres, on y trouvera toutes les teintes intermédiaires du noir au brun; en comparant leurs traits, leur taille, les proportions de leurs membres, on verra la Nature perfectionnant sans cesse, mais lentement, l'espece humaine en multipliant les générations, réformant chaque fois quelque trait. Combien lui a-t-il fallu de siécles pour laver la peau du Sénégallois, je ne dis pas par le mêlange avec le fang du Blanc, mais par la gradation nécessaire des formes qui embrasse également la couleur des surfaces & la texture des parties (\*)?

#### C H A P I T R E CVIII.

3. Les Hottentots.

, On ne connoît guere les peuples qui habitent les côtes & l'intérieur des terres de l'Afrique depuis

<sup>(\*) &</sup>quot;Le Blanc avec la Noire, ou le Noir avec la Blanche produisent également un Mulâtre dont la couleur est brune, c'est-à-dire mêlée de blanc & de noir, ce Mulâtre avec un Blanc produit un second Mulâtre moins brun que le premier; & si ce second Mulâtre s'unit de même à un individu de race blanche, le troisième Mulâtre n'aura plus qu'une nuance légère de brun qui disparoitra tout-à-fait dans les générations suivantes: il ne faut donc que cent-cinquante ou deux cens ans pour lavar le

, le Cap-Negre jusqu'au Cap des Voltes, ce qui fait une étendue d'environ quatre cens Lieues: on fait seulement que ces hommes sont beaucoup moins noirs que les autres Negres, & ils ressemblent assez aux Hottentots, desquels ils sont voisins du côté du midi. Ces Hottentots au contraire font bien connus, & presque tous les voyageurs en ont parlé: ce ne sont pas des negres, mais des Caffres qui ne ferroient que basanés s'ils ne se noircissoient pas la peau avec des graiffes & des couleurs. M. Kolbe qui a fait une description si exacte de ces peuples, les regarde cependant comme des Negres, il assure qu'ils ont tous les cheveux courts, noirs, frisés & laineux comme ceux des Negres (†), & qu'il n'a jamais vu un seul Hottentot avec des cheveux longs: cela seul ne sussit pas, ce me semble, pour qu'on doive les regarder comme de vrais Negres; d'abord ils en different absolument par la couleur. M. Kolbe dit qu'ils sont couleur d'olive, & jamais , noirs, quelque peine qu'ils se donnent pour le devenir; ensuite il me paroît assez difficile de prononcer fur leurs cheveux, puisqu'ils ne les peignent ni ne les lavent jamais, qu'ils les frottent tous les jours 2) d'une très grande quantité de graisse & de suie mê-, lées ensemble, & qu'il s'y amasse tant de poussière & d'ordure que se colant à la longue les uns aux au-

peau d'un Negre par cette voie du mêlange avec le fang du Blanc, mais il faudroit peut-être un aflez grand nombre de fiécles pour produire ce même effet par la feule influence du climat. Depuis qu'on transporte des Negres en Amérique, c'estimat. Depuis environ deux cens cinquante ans, l'on ne s'est pas apperçu que les familles noires qui se sont foutenues sans mêlange, aient perdu quelques nuances de leur teinte originelle: il est vrai que ce climat de l'Amérique méridionale étant par lui-même assez chaud pour brunir ses habitans, on ne doit pas s'étonner que les Negres y demeurent noirs: pour faire l'expérience du changement de couleur dans l'espece humaine, il faudroit transporter quelques individus de cette race noire du Sépunégal en Dannemarck, où l'homme ayant communément la peau blanche, les cheveux blonds, les yeux bleus, la dissérence du s, sang & l'opposition de couleur est la plus grande. Il faudroit

tres, ils ressemblent à la toison d'un mouton noir , remplie de crotte (\*). D'ailleurs leur naturel est on différent de celui des negres; ceux-ci aiment la propreté, sont sedentaires, & s'accoûtument aisément au joug de la fervitude; les Hottentots au contraire sont de la plus affreuse mal-propreté, ils sont errans, indépendans & très jaloux de leur liberté; ces différences sont, comme l'on voit, plus que suffisantes pour qu'on doive les regarder comme un peuple diffé-, rent des Negres que nous avons décrits.

" Gama, qui le premier doubla le Cap de Bonne-Esperance & fraya la route des Indes aux Nations Européennes, arriva à la baie de Sainte-Helene le , 4 Novembre 1497. il trouvaque les habitans étoient fort noirs, de petite taille & de fort mauvaise mine (†), mais il ne dit pas qu'ils fussent naturellement noirs comme les Negres, & sans doute ils ne lui ont paru fort noirs que par la graisse & la suie dont ils se frottent pour tâcher de se rendre tels; ce voyageur ajoute que l'articulation de leur voix ressem-, bloit à des foupirs, qu'ils étoient vêtus de peaux , de bêtes, que leurs armes étoient des bâtons dura, cis au feu, armés par la pointe d'une corne de , quelque animal, &c. (†). Ces peuples n'avoient donc aucun usage des arcs en usage chez les Negres.

<sup>,</sup> cloîtrer ces Negres avec leurs semelles, & conserver scrupuleu-,, sement leur race, sans leur permettre de la croiser: ce moyen eft le feul qu'on puisse employer pour favoir combien il fau ", droit de temps pour réintégrer à cet égard la Nature de l'hom-, me; & par la même raison combien il en a fallu pour la changer du blanc au noir." En tentant l'expérience inverse, on pourroit connoître combien il faudroit de temps pour noircir la pean des races blanches par la feule influence du climât, ou des autres causes naturelles.

<sup>(\*)</sup> Description du Cap de Bonne-Esperance par M. Kolbe, Amsterdum 1741. page 95.

<sup>(†)</sup> Idem., pag. 92. (\*) Voyez l'Histoire générale des Voyages, par M. l'Abbé Pre-dt, Tome I. p. 22, vot, Tome I. (†) Ibidem.

Les voyageurs Hollandois disent que les Sauvages qui sont au Nord du Cap, sont des hommes plus petits que les Européens, qu'ils ont le teint roux-brun, quelques-uns plus roux & d'autres moins, qu'ils sont fort laids & qu'ils cherchent à se rendre noirs par de la couleur qu'ils s'appliquent fur le corps & sur le visage, que leur chevelure est sembable à celle d'un pendu qui a demeuré quelque temps au gibet (\*). Ils disent dans un autre endroit que les Hottentots sont de a couleur des mulâtres, qu'ils ont le visage dissorme, qu'ils sont d'une taille médiocre, maigres & fort légers à la course; que leur langage est étrange, & qu'ils glousfent comme des coqs d'Inde (†). Le Pere Tachard dit que, quoiqu'ils aient communément les cheveux presqu'aussi cotonneux que ceux des Negres, il y en a cependant plusieurs qui les ont plus longs & qui les laissent flotter sur leurs épaules, il ajoute même que parmi eux il s'en trouve d'aussi blancs que les Européens, mais qu'ils se noircissent avec de la graisse & de la poudre d'une certaine pierre noire dont ils se frottent le visage & tout le corps: que leurs femmes sont naturellement fort blanches, mais qu'afin de plaire à leurs maris elles se noircissent comme eux (§). Ovington dit que les Hottentots sont plus basanés que les autres Indiens, qu'il n'y a point de peuple qui ressemble tant aux Negres par la couleur & par les traits, que cependant ils ne sont pas si noirs, que leurs cheveux ne font pas si crêpus, ni leur nez si plat (66).

,, Par tous ces témoignages il est aisse de voir que les Hottentots ne sont pas de vrais Negres, mais des

(§) Voyez le premier Voyage du P. Tachard, Paris 1686, p. 108.

(SS) Voyez le Voyage de Jean Ovington. Paris 1725, p. 194.

<sup>(\*)</sup> Voyez le Recueil des Voyages de la Compagnie de Hollande. p. 218.
(†) Idem, Voy. le Voyage de Spitzberg. p. 443.

hommes qui dans la race des noirs commencent à se rapprocher du blanc, comme les Maures dans la race blanche commencent à s'approcher du noir; ces Hottentots sont au reste des especes de Sauvages fort extraordinaires; les femmes furtout qui sont beaucoup plus petites que les hommes, ont une espece d'excroissance ou de peau dure & large qui leur croît au dessous de l'os pubis, & qui descend jusqu'au milieu des cuisses en forme de tablier (\*). Thevenot dit la même chose des semmes Egyptiennes, mais qu'elles ne laissent pas croître cette peau & qu'elles la brûlent avec des fers chauds: je doute que cela soit aussi vrai des Egyptiennes que des Hottentotes; quoi qu'il en soit, toutes les semmes naturelles du Cap sont sujettes à cette monstrueuse difformité, qu'elles découvrent à ceux qui ont affez de curiofité ou d'intrépidité pour demander à la voir, ou à la toucher. Les hommes de leur côté sont tous à demi-eunuques, mais il est vrai qu'ils ne naissent pas tels & qu'on leur ôte un testicule ordinairement à l'âge de huit ans & souvent plus tard....

70 Tous les Hottentots ont le nez fort plat & fort large, ils ne l'auroient cependant pas tel si les mères ne se faisoient un devoir de leur applattir le nez, peu de temps après leur naissance, elles regardent un nez proéminent comme une difformité, ils ont aussi les levres fort grosses, surtout la supérieure, les dents fort blanches, les foucils épais, la têce , grosse, le corps maigre, les membres menus; ils ne

" vivent guere passé quarante ans &c. (†)."

Voilà un fort vilain peuple dont l'Aspect hideux prouve que la Nature, qui en s'éloignant de l'equateur a éclairci le noir des races negres, en a pourtant

<sup>(\*)</sup> Voyez la Description du Cap. par M. Kolbe Tome I. page 91. Voyez aussi le Voyage de Courlai, page 201.

<sup>(†)</sup> Hiltoire Naturelle générale & particulière avec la Descrip-tion du Cabinet du Roi. Tome VI. Edit. in-12. page 245 & sui

chargé la laideur dans les Hottentots. Cette excroisfance de la peau du pubis, particulière aux femmes,
& beaucoup plus étrange que la queue des Negres de
Manille & de Mindoro, leur fiature petite & mal proportionnée, leur malpropreté, leur frupidité, leur
naturel indifciplinable, leurs groffes levres, leur nez
plat & large qu'ils s'efforcent d'aplattir encore davantage, leur vie plus courte de moitié que celle de l'homme, & leur voix femblable au cri du coq d'Inde ou à
des foupirs, qui paroît faire la nuance du cris des jockos à la voix humaine; tout cela rapproche les Hottentots des brutes. On a dit que l'Orang-outang étoit
un animal. Sous un masque humain. On pourroit
dire qu'un Hottentot est un homme déguisé sous les
traits, la voix & les mœurs d'un animal.

# C H A P I T R E CIX.

4. Des autres Caffres.

An nouvelle Hollande nous offre des races Hottentotes affez semblables pour la couleur & la figure à celles que nous venons de décrire. Les Caffres de la côte orientale d'Afrique, par exemple, ceux de la terre de Natal, de Soffala, du Monomotapa, de Mofambique, de Melinde, de Madagascar & des Isles voifines; ainsi que les habitans des Maldives, de Ceylan, de la pointe de la presqu'isse de l'Inde, de Sumatra, de Malaca, des Philippines, &c. font un peu débarbouillés. Ils sont plus grands, moins laids & moins mal-propres, que les Hottentots: ils ont en général le nez mieux proportionné, les membres moins menus, & quelques uns ont une mine affez agréable quoiqu'ils soient extrêmement bruns. Ainsi les traits de l'humanité s'adoucissent sensiblement & prennent de la regularité, en remontant vers l'orient: c'est tout le contraire vers le nord.

### CHAPITRECX.

5. Les Lappons d'Europe, les Samoiedes d'Asie, les Sauvages du Détroit de Davis en Amérique.

Lu Nord de l'Europe, de l'Asse & de l'Amérique, on trouve des hommes que l'on prendoit volontiers pour une race d'avortons contrefaits, tant ils font petits & laids! Leur face est-celle de l'Orang-outang, si elle n'est pas plus difforme: Un visage large & plat, un nez si peu proéminent qu'il ne s'éleve presque pas au dessus de l'os de la machoire supérieure, une bouche extrêmement grande, des joues très élevées, un menton étroit & presque entièrement esfacé, l'ouverture des yeux petite & retirée vers les temples, une groffe tête, des cheveux presque aussi durs que des crins, des oreilles grandes & rehaussées, enfin l'iris de l'œil jaune & le teint d'un brun jaunâtre: que l'on compare ce portrait à celui de l'Orang-outang, & que l'on décide lequel est le plus difforme (\*). Four achever cette caricature, figurez-vous un cou extrêmement court, un corps dur & nerveux, de quatre pieds de hauteur, quelquefois moins, une structure large & quarrée, des membres courts, gros & trapus: une voix grêle, peut-être semblable au sifflement que Mr. Linnæus donne à l'homme-des-bois; du reste passant toute sa vie sous terre ou dans des cabanes enterrées dans les tenebres d'une nuit de plusieurs mois, & connoissant peu les maladies qui affligent l'humanité. Est. ce-là un homme?

Afin que l'on ne foit pas tenté de m'accuser d'avoir chargé les traits de ce portrait, je vais appuyer ce que je dis de quelques autorités respectables.

and de querques autorries respectables

<sup>(\*)</sup> Voyez ci-devant Chapitre CIV.

On trouve en Laponie & sur les côtes septentrionales de la Tartarie, dit Mr. de Buffon d'après des relations autentiques, une race d'hommes de petite stature, d'une figure bizarre, dont la physionomie est aussi sauvage que les mœurs. Ces hommes paroissent avoir dégénéré de l'espece-humaine, ajoute ce savant Naturaliste. Tous ces peuples, savoir les Lappons, les Samoïedes, les Tartares septentrionaux, les Groenlandois, & le sauvages au Nord des Esquimaux, ont le visage large & plat (\*), le nez camus & écrasé, l'iris de l'œil jaune-brun & tirant sur le noir (†), les paupières retirées vers les temples (§), les joues extrêmement élevées, la bouche très grande, le bas du visage étroit, les levres grosses, & relevées, la voix grêle, la tête groffe, les cheveux noirs & liffes, la peau basanée; ils sont très-petits, trapus quoique maigres; la plûpart n'ont que quatre pieds de hauteur, & les plus grands n'en ont que quatre & demi. Cette race est comme l'on voit, bien différente des autres, il semble que ce soit une espece particulière dont tous les individus ne sont que des avortons (c'est toûjours Mr. de Buffon qui parle); car s'il y a des différences parmi ces peuples, elles ne tombent que sur le plus ou le moins de difformité; par exemple, les Borandiens sont encore plus petits que les Laissons, ils ont l'iris de l'œil de la même couleur, mais le blanc est d'un jaune plus rougeâtre, ils sont aussi plus basanés, ils ont les jambes groffes, aulieu que les Lappons les ont menues. Les Samoïedes sont plus trapus que les Lappons, ils ont la tête plus grosse, le nez plus large, & le teint plus obscur, les jambes plus courtes, les genoux plus en dehors, les cheveux plus longs & moins de barbe.

(\$) Voyez la Martinière. page 39.

<sup>(\*)</sup> Voyage de Renard Tome I. de ses Oeuvres, p. 169. Voyez austi il Genio Vagante del conte Aurelio degli Anzi in Parma 1691. & les Voyages du Nord saits par les Hollandois.

(†) V. Linnæi Fauna Suecia 1746. p. 1.

de barbe. Les Groenlandois ont encore la peau plus basannée qu'aucun des autres, ils sont couleur d'olive foncée; on prétend même qu'il y en a parmieux d'aussi noirs que les Ethiopiens. Chez tous ces peuples, les femmes sont aussi laides que les hommes, & leur ressemblent si fort qu'on ne les distingue pas d'abord; celles de Groenland sont de fort petite taille mais elles ont le corps bien proportionné, elles ont aussi les cheveux plus noirs & la peau moins douce que les Samoïedes; leurs mammelles sont molles & si longues qu'elles donnent à teter à leurs enfans par dessus l'épaule, le bout de ces mammelles est noir comme du charbon, & la peau de leur corps est couleur olivâtre très-foncée. Quelques voyageurs disent qu'elles n'ont de poil que sur la tête & qu'elles ne sont pas sujettes à l'évacuation périodique qui est commune à leur sexe; nous verrons bientôt ce qui a donné lieu à cette méprise. Elles ont le visage large, les yeux petits, très-noirs & très-vifs, les pieds courts aussibien que les mains, & elles ressemblent pour le reste aux femmes Samoiedes. Les Sauvages qui sont au Nord des Esquimaux, & même dans la partie septentrionale de l'Isle de Terre-neuve, ressemblent à ces Groenlandois: ils font, comme eux de très-petite stature, leur visage est large & plat, ils ont le nez camus, mais les yeux plus gros que les Lappons (\*).

Les Samoïedes, dit un favant qui en a vu plusieurs (†), sont pour la plûpart d'une taille au dessous de la moyenne: ils ont le corps dur & nerveux, d'une structure large & quarrée, les jambes courtes & menues, les pieds petits, le cou court & la tête grosse à proportion du corps, le visage applati, les yeux noirs & l'ouverture des yeux petite, mais alongée, le nez

<sup>(\*)</sup> Voyez le Recneil des Voyages du Nord 1716. Tome I. p.

<sup>130 &</sup>amp; Tome III. p. 6. (†) Mémoire fur les Samoïedes & les Lappons. " Quant à l'é-"tymologie du nom de Samoredes, dit l'Auteur de ce Mémoire, "ceux qui en ont écrit font peu d'accord entre-eux. Les uns

tellement écrafé que le bout en est à peu près au niveau de l'os de la mâchoire supérieure qu'ils ont très se re & élevée, la bouche grande & les levres minces; leurs cheveux noirs comme le jais, mais extrêmement durs & forts, leur pendent comme des chandelles sur les épaules; leur teint est d'un brun fort jaunâtre, & ils ont les oreilles grandes & rehaussées.

Les hommes, continue le même observateur aussi exact que judicieux, n'ont que fort peu ou presque point de barbe, & ils ont ceci de commun avec leurs femmes, que non plus qu'elles ils n'ont du poil fur aucune partie de leur corps, excepté à la tête. Cependant il reste encore à examiner si c'est par un défaut naturel qu'ils se trouvent sans poil, ou plûtôt par une qualité particulière à leur race, ou bien par le foin que prennent les deux fexes de se l'arracher partout où il pourroit en paroître, y attachant peut-être quelque idée de honte & de difformité. Ce qu'il y a de certain, c'est que les semmes ont un intérêt tout particulier à n'en point avoir, quand même la Nature leur en donneroit, puisqu'un mari, suivant les usages de ces peuples, seroit en droit de rendre à ses parens la fille qu'il auroit prise pour femme, & de leur demander la reftitution de ce qu'il leur en auroit donné, s'il lui trouvoit un poil fur d'autres endroits du corps que sur la tête. Cependant, c'est là un cas qui,

croient que ce nom-là répond à celui d'anthropophages, & qu'on le leur a donné à l'occasion de ce qu'on les a vu manger de la chair crue que l'on a prisé pour de la chair humaine; d'où l'on avoit inséré qu'ils mangeoient les corps morts de leurs propres gens, ausii-bien que ceux de leurs ennenis, à la façon des Cannibales. Mais il y a long-temps que l'on est revenu de cette opinion; & l'on fait même, par la tradition de ces peuples, que pareil usage n'eut jamais lieu parmi eux. D'autres disent que le mot de Samoře signifie en leur langue un Habitan, & que c'est delà que leur nom tire son origine. Cette dérivation seroit, ce semble, la plus naturelle, si la supposition sur laquelle elle repose, n'étoit pas destituée de sondement. Mais comme il est certain, qu'il ne se trouve guere dans toute leur langue de mot qui approche de celui de Samoïe, & qu'ils se donuent eux-même dans leur propre langue le nom de Ninez

fuivant les apparences existe sort rarement ; quand même la Nature ne les auroit pas elle-meme garan ie à cet égard, parce que les Samoïedes ont coûtume de les épouser fort jeunes, dès l'âge de dix ans. La Physionomie des femmes ressemble parfaitement à celle des hommes, excepté qu'elles ont les traits tant soit peu plus subtils, le corps plus mince, les jambes plus courtes, & les pieds très-petits; d'ailleurs il est fort difficile de distinguer les deux sexes par la physionomie. Ceux qui ont prétendu que les femmes Samoïedes ne sont point sujettes aux évacuations périodiques, se sont trompés; c'est une particularité sur laquelle j'ai pris des informations exactes: cependant il est vrai qu'elles ne les ont que très-foiblement & en petite quantité. Une autre particularité également constatée, c'est qu'elles ont toutes les mammelles plates & molles en tout temps, lors-même qu'elles sont encore pucelles, & que le bout en est noir comme du charbon, ce qui leur est commun avec les Lapponnes

Quant aux fauvages qui habitent les terres du Détroit de Davis ils font fort femblables aux Lappons d'Europe & aux Samoïedes d'Afie. Ils font petits, trapus, d'un teint olivâtre: ils ont des jambes courtes & grosses. Les Sauvages de Terre-neuve sont aussi de petite taille, comme on l'a dit plus haut, ils n'ont

M 2

<sup>%</sup> celui de Chasowe, on voit bien que c'est-là une écymologie chinérique comme tant d'autres. Il vaudra donc mieux, à mon avis, en chercher une qui ait du rapport avec la langue des nations voisines. Et comme il est certain que les Finnois ont habité dans les temps reculés la plus grande partie des contrées du Nord, le mot de Sooma, qui signise en langue Finnoise un Marais peut bien avoir servi d'origine au nom de Samoiede, comme il est vraisemblablement aussi l'étymologie du mon de samoiede, samalantsch que les Lappons se donnent dans leur propre langue, & encore celle du nom de Somameies que les Carelieus affectent à leur Nation. Dans les Chanceleries Russiennes, les Samoiedes portent le nom de Sirogueszi qui désigne des gests qui mangent des choses crues. Voilà tout ce que j'ai pu déscouvrir de moins incertain sur la dérivation du nom de ces peuples."

que peu ou point de barbe, leur visage est large & plat, leurs yeux gros, & ils sont généralement assez, camus. Le voyageur qui en donne cette description dit qu'ils ressemblent assez bien aux sauvages du continent septentrional & des environs du Groenland (\*). On en peut conclure que tous les habitans du Nord tant de l'Europe que de l'Asse & de l'Amérique sont les plus miserables, les plus laids & les plus stupides de toute l'espece. Ces peuples si grossiers, menant une vie dure, trifte & presque toute souterraine, parviennent néanmoins à une très grande vieillesse.

### HAPITRE

6. Sauvages au corps & au visage velus.

UE le prototype a de peine à quitter les formes hideuses de la brute pour revêtir les belles formes de l'homme! Les Sauvages de la baie d'Hudson & du Nord de la terre de Labrador, ainsi que ceux du pays d'Yeço au Nord du Japon dans l'ancien continent, ressemblent aux Lappons d'Europe & d'Amérique en ce qu'ils sont laids, petits & malfaits comme eux; en ce qu'ils passent l'hiver sous terre, & l'été sous des tetes faites de peaux de bêtes, en ce qu'ils couchent tous pêlemêle sans distinction comme eux, en ce qu'ils se nourrisfent de chair crue ou de poisson cru, & qu'ils vivent longtemps comme eux; mais ils en dissérent en ce que les Lappons & les Samoïedes n'ont que peu ou point de barbe, au lieu que ces sauvages-ci ont non-seulement une barbe très épaisse, mais encore presque tout le visage & le corps aussi velus, qu'un ours. Cette par-

<sup>(\*)</sup> Voyez le Recueil des Voyages au Nord. Rouen 1716. Tome III. page 7.

ticularité les fait regarder, avec raison, comme une race separée des autres.

#### C H A P I T R E CXII.

7. Les Ostiaques & les Tonguses.

Les Oftiaques & les Tonguses font la nuance entre les Lappons dont on vient de parler, & les Tartares dont il sera question dans le Chapitre suivant. Les Samoïedes & les Lappons sont environ sous le 68 ou 69me degré de latitude; les Ostiaques & les Tonguses sous le 60me degré; les Tartares au 55me degré le long du Volga. Les Ostiaques quoique petits & mal faits, sont peut-être un peu moins raccourcis & un peu moins laids que les Samoïedes. Les Tonguses sont un tant soit peu moins petits & moins laids. Ils vivent de poisson ou de viande crue, ils mangent la chair de toutes les especes d'animaux sans aucun apprêt, ils boivent plus volontiers du sang que de l'eau. Ils sont errans, grossiers, stupides & brutaux (\*).

### C H A P I T R E CXIII.

8. Les Tartares.

A Nation Tartare prise en général, occupe des pays immenses en Asie, elle est répandue dans toute

<sup>(\*)</sup> Histoire Naturelle générale & particulière, &c. Tome VI. Edit. in-12.

, l'étendue de terre qui est depuis la Russie jusqu'à Kamtschatka, c'est à-dire, dans un espace de onze ou douze cens lieues en longueur, sur plus de sept cens cinquante lieues de largeur, ce qui fait un terrein pius de vingt sois plus grand que celui de la France. Les-Tartares bordent la Chine du côté du Nord & de l'Ouest, les royaumes de Boutan, d'Ava, l'empire du Mogol & celui de la Perse jusqu'à la mer Caspienne du côté du Nord, ils se sont aussi répandus le long du Volga & de la côte occidentale de la mer Caspienne jusqu'au Daghestan, ils ont pénétré jusqu'à la côte septentrionale de la mer noire, & ils se sont établis dans la Crimée & dans la petite Tartarie près de la Moldavie & de l'Ukraine.

, Tous ces peuples ont le haut du visage, fort large & ridé, même dans leur jeunesse, le nez court & gros, les yeux petits & enfoncées (\*), les joues fort élevées, le bas du visage étroit, le menton long & avancé, la machoire supérieure enfoncée, les dents longues & féparées, les fourcils gros qui leur couvrent les yeux, les paupières épaisses, la face plate, le teint basanné & olivâtre, les cheveux noirs; ils sont de stature médiocre, mais très-forts & trèsrobustes, ils n'ont que peu de barbe, & elle est par petits épis comme celle des Chinois, ils ont les cuilles groffes & les jambes courtes; les plus laids de rous sont les Calmuques dont l'aspect à quelque chose d'effroyable: ils font tous errans & vagabonds, habitans sous des tentes de toile, de seutre, , de peaux; ils mangent de la chair de cheval, de chameau, &c. crue, ou un peu mortifiée fous la felle de leurs chevaux, ils mangent aussi du poisson desséché au soleit. Leur boisson la plus ordinaire , est du lait de jument sermenté avec de la farine de

<sup>(†)</sup> Voyez les Voyages de Rubrusquis, de Marc-Paul, de Jean Struys, du Père Avril, &c.

" millet; ils ont presque tous la tête rasée, à l'excep-" tion du toupet qu'ils laissent croître assez pour en " faire une tresse de chaque côté du visige. Les sem-" mes, qui sont aussi laides que les hommes, portent " leurs cheveux, elles les tressent & y attachent de " petites plaques de cuivre & d'autres ornemens de

, cette espece....

, Pour reconnoître les différences particulières qui n fe trouvent dans cette race Tartare, il ne faut que , comparer les descriptions que les voyageurs ont faites de chacun des différens peuples qui la composent. Les Calmuques, qui habitent dans le voifinage de la mer Caspienne, entre les Moscovites & les grands Tartares, sont, selon Tavernier, des hommes robustes, mais les plus laids & les plus difformes qui soient sous le ciel; ils ont le visage si plat & si large que d'un œil à l'autre il y a l'espace de cinq ou fix doigts, leurs yeux font extraordinairement petits, & le peu qu'ils ont de nez est si plat 22 qu'on n'y voit que deux trous au lieu de narines, 22 ils ont les genoux tournés en dehors & les pieds en , dedans. Les Tartares du Daghestan sont, après les Calmuques, les plus laids de tous les Tartares: les , petits Tartares ou Tartares Nogais, qui habitent , près de la mer noire, font beaucoup moins laids que les Calmuques, mais ils ont cependant le visage large, les yeux petits & la forme du corps femblable à celle des Calmuques. Les Tartares Vagoliftes en Sibérie ont le visage large comme les Calmuques, , le nez court & gros, les yeux petits, & quoique leur langage soit différent de celui des Calmuques, ; ils ont tant de ressemblance qu'on doit les regarder 20 comme étant de la même race. Les Tartares Bra-, tski sont, selon le Père Avrîl, de la même race que es Calmuques. A mesure qu'on avance vers l'orient dans la Tartarie indépendante, les traits des , Tartares se radoucissent un peu, mais les caractères , essentiels à leur race restent toûjours; & ensin les Tartares Mongoux qui ont conquis la Chine, &

qui de tous ces peuples étoient les plus policés, sont pencore aujourd'hui ceux qui sont les moins laids & les moins malfaits, ils ont cependant, comme tous les autres, les yeux petits, le visage large & plat, peu de barbe, mais toûjours noire ou rousse (\*), le nez écrassé & court, le teint basanné mais moins olivâtre Les peuples du Thibet & des autres provinces meridionales de la Tartarie, sont, aussi bien que les Tarares voisins de la Chine, beaucoup moins laids que les autres (†)."

#### C H A P I T R E CXIV.

9. Les Chinois & les Japonnois, &c.

Les Chinois descendent peut-être des Tartares auxquels ils ressemblent par plusieurs traits marqués. Les Chinois ont en général le visage large, les yeux petits, les sourcils grands, les paupières plates & élevées, le nez camus, quelques épis de barbe à chaque levre & fort peu au menton. Ils ont asser ordinairement la taille épaisse, le teint basanné & la stature commune: les semmes chinoises sont mieux faites que les hommes, au rapport des voyageurs, la taille plus dégagée, mais le nez également écrasé & les autres traits du visage à la Chinoise.

Les Japonnois font affez, semblables aux Chinois: seulement ils sont plus jaunes, ou plus bruns; mais du reste, ils ont la taille ramassée, un visage large & plat, le nez écrasé, de petits yeux, & peu de barbe.

Nous mettrons ici les Cochinchinois, les Tunquinois, les Siamois, les Péguans, les habitans d'Araean, de Laos,

<sup>(\*)</sup> Voyez Palafox, p. 444. (†) Histoire Naturelle générale & particulière &c. Tome VI, Idit. in-12.

& autres contrées voifines, qui ont tous des figures chinoises un peu variées; les Cochinchinois & les Tunquinois n'ont pas le visage aussi plat, ni le nez aussi camus que les Chinois. Les Siamois ont le corps mieux fait, mais leur front se rétrécit subitement & se termine autant en pointe que leur menton: ils ont aussi de petits yeux placés obliquement. Les habitans des Royaumes de Pégu & d'Aracan ont la forme du corps & la physionomie chinoises, ils sont seulement plus noirs.

### HAPITRE CXV.

10. Les Indiens. Hommes à grosses jambes.

✓ Es peuples qui habitent la presqu'isse de l'Inde font tous plus ou moins olivâtres ou jaunes. A cela près ils ressemblent assez aux Européens pour la taille & les traits du visage. Les corps y sont peut-être plus petits, sur tout dans les semmes, mais pour dédommagement les jambes & les cuiffes sont fort longues.

Je dois pourtant distinguer parmi les Indiens, les habitans de Calicut qui forment comme deux races particulières, différentes entre elles, & différentes des autres races Indiennes. Les Naires de Calicut, qui font les nobles, font bien faits: ils ont une taille élevée; mais on voit parmi eux de certains hommes & de certaines femmes qui ont les jambes aussi grosses que le corps d'un autre homme. Cette difformité n'est point une Maladie, dit Mr. de Buffon (†), elle leur vient de naissance; il y en a qui n'ont qu'une jambe & d'autres qui les ont toutes les deux de cette grosseur monstrueuse; la peau de ces jambes est dure & rude comme une verrue: avec cela ils ne laissent pas d'être

<sup>(\*)</sup> Au même endroit,

fort dispos. Voilà un étrange écart de la Nature dans le temps qu'elle commence à donner une plus belle forme à l'espece humaine. On trouve encore deshommes à grosses jambes à Ceylan Pour les Moucois, qui sont les Bourgeois de Calicut, ils semblent être d'une race inférieure à celle des autres Indiens: car ils sont, hommes & semmes, plus laids, plus jaunes, plus malfaits & plus petits (\*).

#### C H A P I T R E CXVI.

II. Les Persans, les Arabes, les Egyptiens, les Maures.

ous ces peuples font des nuances intermédiaires entre les Indiens & les habitans des climats les plus tempérés où font les plus beaux hommes. Du vingtième degré de latitude feptentrionale, au trente-cinquiéme, les corps, quoique d'une couleur brune & basannée, sont beaux & biensaits: ils preparent par degrés le beau teint & les belles proportions. On trouve chez les Maures des semmes d'une extrême blancheur, d'un teint de lys & de roses, d'une taille grande & dégagée.

<sup>(\*)</sup> Voyages de François Pyrard. Recueil des Voyages qui ont fervi à l'établissement de la compagnie des Indes de Hollande. Voyage de Jean Huguens.



### C H A P I T R E CXVII.

12. Les Espagnols, les Portugais, les François, les Anglois, les Hollandois, les Allemands, les Sué-dois, les Polonois, les Danois.

Es peuples Européens sont bienfaits, ils ont les traits réguliers, les membres bien proportionnés, mais ils ne nous offrent point encore le chef-dœuvre de la Nature, cette beauté noble & sublime, qui plaît par el'e-même, & non par les mignardises de l'art, ni par la ressource des passions, ni même par le prestige des graces, le supplément de la beauté. Ce qui marque la marche graduée & variée de la Nature, ce qui prouvé d'une manière sensible par combien de nuances elle s'éleve lentement au suprême degré de la beauté, c'est que tous ces peuples ont un air nationnal qui fait que chacun est différent des autres, & est aussi aisé à distinguer par la physionomie, que par le langage ou l'habillement. Les Espagnols tiennent beaucoup des habitans de la Barbarie par une taille maigre & assez petite, par un teint jaune & basanné; cependant ils ont une belle tête & de beaux yeux. Aux environs de Bidassou ils ont les oreilles d'une grandeur excessive. Les Portugais tiennent des Espagnols. Les François. les Anglois, les Hollandois & les Allemands sont plus blancs que les Espagnols & les Portugais, ils ont aussi une taille plus avantageuse. Ils sont encore éloignés de la perfection de l'espece humaine. En comparant les individus, on trouve que la plûpart sont audessous de la beauté médiocre. On rencontre partout des traits à demi-ébauchés, les nez aplatis, ou aquilins, des têtes communes, des figures qui ne significant rien, des membres mal-assortis, des corps grêles ou trop chargés de chair, des statures raccourcis, des jambes massives, des mains groffièrement tournées; dans quelques provinces de la France & ailleurs près de la motié de l'espece est contresaite. Chez tous ces Européens, on compte les beaux hommes & les belles femmes; encore ce ne sont que des beautés nationales, c'est-àdire des beautés suivant les idées qu'ont produites les plus belles formes du pays (\*) parmi lesquelles on en trouveroit bien peu qui fuffent dignes de servir de modeles aux peintres du vrai beau. Les Danois sont les plus blancs de tous les peuples. Mais ce blanc de lait trop éblouïssant n'est pas favorable à la beauté: il est fade: il devroit être légérement bruni. Aussi, tout le reste égal, une blonde n'est pas aussi belle qu'une brune.

### H A P I T R E CXVIII.

3. Les Italiens, les Turcs, les Grecs, les Circassiens & les Géorgiens.

L'u centre des différentes nations nommées dans les deux Chapitres précédens, on trouve les Italiens, les Turcs, les Grecs, les Circassiens & les Géorgiens. Ces peuples sont, sans contredit, les plus belles races de l'espece humaine. Ils jouissent de tous les avantages naturels. C'est chez eux qu'il faut aller contempler le chef-d'œuvre de la Nature, les plus belles formes & la structure la plus excellente fous le plus beau ciel.

Dans les belles Provinces d'Italie, dit Mr. Winckelmann, on voit peu de ces figures ignobles que l'on rencontre à chaque pas au delà des Alpes. Les traits

<sup>(\*)</sup> Ces idées de la beauté nationale font si fortement empreintes dans l'esprit des Artistes que Rubens même, après avoir demeuré plusieurs années en Italie, n'a pu leur en substituer de plus parfaites, & a toujours definé les figures comme s'il n'eût jamais vu que les formes de fon pays.

y sont partout nobles & bien marqués; la forme du vifage y est ordinairement grande & pleine, & parfaitement proportionnée dans toutes ses parties. Cette beauté de forme est frappante jusques dans le bas peuple. La tête du dernier artisan pourroît-être placée dans les compositions héroïques; & il ne seroit pas difficile de trouver parmi les femmes de la dernière classe du peuple, même dans les villages les moins considérables, un modele pour faire une Junon. Naples, qui jouit, plus que les autres provinces d'Italie, d'un ciel doux & temperé, produit en quantité de ces formes dignes de servir de modele au beau ideal, c'est-à-dire au beau naturel, épuré, élevé jusqu'à la perfection divine (\*). Si les Italiens, dit un Anglois, sont seuls capables, parmi les modernes, de peindre la beauté, c'est qu'ils ont la base de ce talent dans les belles figures qu'ils ont continuellement fous les yeux: cette contemplation affidue du beau naturel fait qu'ils le copient avec tant de vérité (†). On voit peu de visages grêlés en Italie.

C'est dans leur propre pays que les Artistes Grecs prirent les modeles de ces statues dont nous admirons les fragmens, & qui, toutes mutilées qu'elles sont, serviront éternellement de regle pour les belles proportions. Dans l'ancienne Grece, il y avoit des jeux publics où les jeunes-hommes venoient disputer le prix de la beauté. Les prêtres de plusieurs Dieux, ne pouvoient être que des adolescens qui eussent mérité ce prix (§). Il y avoit de semblables sêtes instituées pour les jeunes filles à Sparte, à Lesbos, à l'aros. Polybe dit qu'aucune Nation ne pouvoit être égalée aux Grecs pour la beauté (§§). Le sang des Grecs modernes quoique fort melangé est encore renommé pour sa beauté.

<sup>(\*)</sup> Histoire de l'Art chez les Anciens, Tome I. Traduction Françoise.

<sup>(†)</sup> Là-méme. (§) Paufanias Lib. VII. & IX. (§§) Polyb. Lib. V.

On ne trouve point parmi eux de nez écrafé, celui de tous les défauts qui défigure le plus un visage. Un célèbre Anatomiste a observé que les têtes des Grecs & des Turcs ont la forme de l'ovale d'une plus belle proportion que les têtes des Allemands & des Flamands (\*). Les Artistes Grecs fixèrent les idées de la beauté d'après les modeles de leur nation, & ces idées ont été univerfellement adoptées partout où les arts ont fleuri. On en retrouve les traits dans les mêmes contrées, ainsi que dans la Circassie & la Géorgie. On y retrouve le profil Grec, le premier caractère de la beauté du visage, qui n'admet qu'un enfoncement très doux & très léger entre le front & le nez; on y retrouve les sourcils des Graces, ce sont ceux des semmes Circaffiennes, qui, par la finesse & la subtilité des poils, ne semblent être qu'un filet de soie recourbé; ce front moderément grand, poli, & également courbe dans tous les points qui se répondent; les yeux & les mains de la Pallas de Phidias; la taille riche & noble de la Venus Grecque; cette sublime harmonie de toutes les parties du corps qui frappe dans l'Antinous & dans Niobé. Un trait de beauté remarquable dans les femmes Georgiennes, Circassiennes & Turques, c'est la rondeur pleine du menton sans apparence de fossette. Cette fossette n'est en esset qu'un agrément accidentel qu'on ne trouve ni dans Niobé, ni dans ses filles, ni dans la Pallas que possede le Cardinal Albani, ni dans l'Apollon du Belvedere (†).

Le fang de Géorgie est si universellement beau qu'on ne trouve pas un laid visage dans ce pays, & la Nature a répandu sur la plûpart des semmes des graces qu'on ne voit pas ailleurs, elles sont grandes, bienfaites, extrêmement déliées à la ceinture, elles ont le visage charmant (4). Les hommes sont aussi fort

<sup>(\*)</sup> Vefal. de Corp. hum. fabrica. Lib. I. Cap. V.

(†) Hiftoire de l'Art chez les Anciens, par Mr, Winckelmann,

(†) Voyages de Chardin: Hiftoire Naturelle générale & particulière &c.

beaux (§). Les femmes, dit Struys, font fort belles & fort blanches en Circassie, & elles ont le plus beau teint & les plus belles couleurs du monde; le front grand & uni, les yeux grands, doux & pleins de feu, le nez bienfait, les levres vermeilles, la bouche nante & petite, & le menton comme il doit être pour achever un parfait ovale; elles ont le cou & la gorge parfaitement bienfaits, la taille grande & aisée, les cheveux du plus beau noir: Il est rare de trouver en Turquie des bossus ou des boiteux; les hommes y sont aussi beaux que les Géorgiens ou les Circassiens, les femmes y sont belles bienfaites & fans défaut. Il n'y a femme de Laboureur ou de paysan en Asie, dit Belon, qui n'ait le teint frais comme une rose, la peau delicate & blanche, si polie & si bien tendue qu'il semble toucher du velours. Cette peau douce, satinée & transparente est un don précieux de la température du climat. Les femmes Grecques sont peut être encore plus belles que les Turques; ou plûtôtil faudroit avoir des idées bien pure de la beauté pour décider laquelle de ces nations mérite la pomme. Les habitans de Isle de l'Archipel partagent aussi les avantages de la beauté avec leurs voisins.

### HAPITRE CXIX.

14. Les Patagons, ou Géants.

l'extrémité australe de l'Amérique j'apperçois une nouvelle sace d'hommes. Leur taille est le double de la notre, & leur corps a plus de huit fois le volume du nôtre.

<sup>(§)</sup> Il genio vagante del Conte Aurelio degli Anzi,

2. En 1522. Magellan étant proche du détroit appellé de son nom, fit descendre au port nommé depuis Saint Julien, divers foldats & matelots. Ceuxci étant entrès fort avant dans les terres, trouvèrent une maison, séparée en deux logemens. Dans l'une étoient trois hommes de la hauteur de dix pieds, & dans l'autre leurs femmes & leurs enfans. Ils amenèrent par adresse un de ces hommes à bord; les deux autres se sauvèrent. Ce Géant avoit le gosier si large qu'il y faisoit entrer une fleche de la longueur d'un pied & demi. Il étoit si fort qu'il fallut huit hommes pour le lier. Il mangeoit une corbeille de biscuit, & buvoit un sceau-de vin. Cette terre fut appellée terre des Géants ou des Patagons & conserve encore aujourd'hui ce nom. Magellant trouva que les côtes de l'un & de l'autre côte du détroit étoient habitées par des peuples gigantesques; voici comment l'Auteur s'en ex-22 plique. 2, cessivement grands, presque tous de douze à treize

Les habitans de l'un & de l'autre rive sont expieds, même davantage. Ils ont la couleur blanche de-même que nos peuples septentrionaux, & la voix si grosse & si horrible, qu'ils semblent plûtôt meugler comme les bœufs & les éléphans, que former une voix humaine. Ils font si viss & si agiles à la course, qu'ils devancent les cerss; ce qui est cause que difficilement nos arquebuses peuvent les attraper & atteindre, si ce n'est qu'ils cheminent en troupe, ou qu'ils soient pris à l'improviste. Une marque de leur grande force, est qu'un seul homme leve & porte un tonneau de vin dans les batteaux, & que trois ou quatre poussent à la merun bâtiment qu'à-peine trente de nos hommes peuvent remuer. Ils ont des arcs très-grands dont les cordes sont de boyaux de bêtes sauvages de la grosseur du pouce. Le même Historien parlant des peuples. du Chili voisins des Patagons dit qu'ils égalent ceux-22 Ci en

5, ci en groffeur & en grandeur, & qu'ils sont de douze

12 pieds (\*).

C'est à l'extrémité du Chili, vers les Terres Magellaniques, dit Mr. de Buffon, que se trouve, à ce qu'on prétend une race d'hommes dont la taille est gigantesque. Mr. Frezier dit avoir appris de plusieurs Espagnols qui avoient vu quelques-uns de ces hommes, qu'ils avoient quatre varres de hauteur, c'està-dire neuf ou dix pieds; selon lui, ces Géants, appellés Patagons, habitent le côté de l'est de la côte deserte dont les anciennes relations ont parlé.... En 1709 les gens du vaisseau le Jaques, de Saint-Malo, virent sept de ces Géants dans la baie Grégoire, & ceux du vaisseau le Saint-Pierre, de Marseille, en virent six dont ils s'approchèrent pour leur offrir du pain, du vin & de l'eau-de-vie qu'ils resusèrent quoiqu'ils eussent donné à ces matelots des fleches, & qu'ils les eussent aidés à échouer le canot du Navire (†).

Mr. de Buffon paroît douter qu'il existe en esset une race d'hommes toute composée de Géants, & il regarde toute grandeur au delà de six pieds comme un accident, & non une différence constante dans l'espece humaine. Plusieurs savans ont nié tout-a-fait l'existence des Géants, c'est-à-dire d'homme de dix à dou-

ze pieds (\$).

Mr. de Maupertuis disoit, dans sa lettre sur le progrès des Sciences, que cette terre des Patagons située à l'extrémité australe de l'Amérique méritoit d'être examinée. Tant de Relations dignes de foi, ajoutoit-

<sup>(\*)</sup> Histoire Universelle des Indes Occidentales par Witsfict: Telliamed, Tome II.

<sup>(†)</sup> Voyez le Voyage de Mr. Frezier, Paris 1732. page 75 & fuiv. Histoire Naturelle générale & particulière &c. Tome VI. Edit. in-12.

<sup>(\*)</sup> Au Ier. Livre de Moïfe Chap. III. vers I. On lit. La , 14me Année Kedorlaomer vint avec les Rois fes alliés, & il , délit les Rephaïms dans le Pays d'Aftharoth, les Zuzims dans , le pays de Hum, & les Emimes dans le pays de Kiriathaïm." L'Interprète grec prend la liberté de traduire ainsi la fin de

il, nous parlent de ces Géants qu'on ne sauroit guère raisonnablement douter qu'il n'y ait dans cette region des hommes dont la taille est fort differente de la nôtre. Les Transactions Philosophiques de la societé Royale de Londres parlent d'un crâne qui doit avoir appartenu à un de ces Géants, dont la tail e par une comparaison très-exacte de son crâne avec les nôtres. devoit être de dix ou douze pieds (\*). A examiner philosophiquement la chose, on peut s'étonner qu'on ne trouve pas entre tous les hommes que nous connoissons la même varieté de grandeur que l'on observe dans plusieurs autres especes: pour ne s'ecarter que le

verset, & il désit les Géants qui étoient dans le pays d'Astarot. On est éconné de trouver des Géancs dans la version Grecque, des Géants dont l'Original ne dit mot. Les Interprétations, que les Rabbins fout des noms Rephaim, Zusim, Nephilim, Enakim, Emim, ne prouve nullement que ce sussent des peuples de Géans, mais seulement des hommes courageux, cruels, intrépides, forts & robustes, qui avoient l'air menaçant & l'œil ardent comme le

Lion, ainfi qu'il est écrit au Chap XII. de Nombres. Les Espions que Mosse envoya à la découverte de la terre promile rapportèrent ,, qu'ils avoient vu les peuples de Nephèlim, , ; is des anciens Onakims, & que les Hraëlites auprès d'eux v'étoient que des Cigales ?"

2) 11'étoient que des Cigales.'

Suppofons que la taille des Israëlites étoit audessous de cinq pieds, & que celle des peuples de Nephilim fut de cinq piés cinq pouces; il n'en faut pas davantage pour qu'ils parussent des Géans aux yeux d'un espion lache & timide à qui la fraieur grossit les objets. Les peuples du pays de Canaan étoient par rapport au peuple Juif, comme aujourd'hui. Ceux de la Zone tempérée par rapport à ceux de la Zone glaciale ou de la Zone torride: comme les germains que Tacite appelle homines immenfæ procéritatis, à l'égard des Lappons qui ne sont auprès d'eux que des Cigales.

Il y a dans chaque nation des hommes extraordinaires en force & en hauteur à Paris on vit en 1756, un homme de 7 pieds 5 pouces 6 ligues. Tel étoit Goliath parmi les Philittins l'histoire fainte nous a laissé la mesure exacte de sa taille : il avoit 6 coudées & trois palmes de haut. La palme étoit la largeur de quatre doigts. La Condée revient à peu près au pié de Roi. Goliar avoit donc environ 6 piés huit pouces, taille affez extraordinaire

pour le peuple suif qui n'avoit guère plus de cinq piés.

Le Chevalier Hans Sloane donna le 10 Decembre 1727 une disfertation Critique, imprimée dans les memoires de l'Academie des Sciences de Paris ou il fait voir que les dents & les es des

moins qu'il est possible de la nôtre, d'un Sapajou à un gros Singe, il y a plus de différence que du plus petit Lappon au plus grand de ces Géants dont les

voyageurs nous ont parlé.

Ces hommes mériteroient sans doute d'être connus à continue Mr. de Maupertuis: la grandeur de leurs corps seroit peut-être la moindre chose à observer: leurs idées, leurs connoissances, leurs histoires, seroient bien encore d'une autre curiofité (†).

On ne tardera peut - être pas long - temps à être à même de faire ces recherches. Les derniers vaisseaux Anglois, qui ont passé le détroit de Magellan, ont en-

prétendus géants ne sont en effet que les dents & les os des Elephans, des Baleines, de l'Hipopotame ou d'autres bêtes semblables. Il en est de même des squelettes de 12 de 20, de 30 coudées dont parle Philostrate, celui de 46 coudées qu'on trouva felon Pline dans la Caverne d'une montagne en Eréte; celui de 60 Condées dont parle Strabon, qui fut trouvé en Mauritanie; & qu'on prit pour le squelette d'Anthée. Tel est encore le squelette Eléphantin qui fut trouvé près de Trapani en Sieile, & qu'on prit pour Polipheme lui-même.

En 1630. Un Gentilhomme de Tunis aiant decouvert un fquelette d'une grandeur prodigieuse, en envoya une dent au savant M. Peyresch: tous ceux à qui il la montra la prirent pour la denc d'un Géant. Quelque tems après un Elephant en vie aiant été montré à Toulon, Mr. Peyresch donna ordre de l'amener à sa maifon de Campagne, dans le deffein d'en examiner à loifir les dents, dont il lit prendre l'impression en cire, & trouva que la pretenduë dent de Géant qui lui avoit été envoyée de Tunis,

étoit la dent molaire d'un Elephant.

En 1678. On envoya de Constantinople à Vienne une dent que l'on disoit avoir été trouvée aux environs de Jerusalem dans une caverne fouterraine fort spacieuse, ou il y avoit le tombeau d'un Géant avec cette inscription en caractères Caldaiques. Ci git le Géant Hog; d'où l'on conjecturoit que c'avoit été la dent de Hog Roi de Basan qui sut desait avec tout son peuple ses Rephains par Mose: Mais on trouva que c'étoit la dent d'un Elephant. L'Empereur a qui on vouloit la vendre deux mille écus la fit renvoyer à Constantinople.

Voilà à peu près tout ce qu'on a dit pour prouver qu'il n'y a point de Géants; mais ces raifonnemens ne peuvent rien contra

la réalité des faits.

(\*) Transact. Philof. No. 163 & 169.

(†) Lettre fur le progrès des Sciences, dans les Oeuvres de Mr. de Maupertuis Tome II.

fin reconnu la verité de ce qu'on n'avoit jusqu'ici regardé que comme douteux ou seulement vraisemblable. On n'a pas vu seulement quelques uns de ces Géants, on en a vu une horde de plus de trois cens. On en a amené en Europe; & nous fommes à la veille de découvrir bien des particularités concernant les terres australes & ces grands hommes qui les habitent. L'existence d'un nombre aussi considérable étant une fois constatée, on ne peut plus dire que leur grandeur extraordinaire est un simple accident. Ce doit être une varieté constante dans l'espece. Une simple différence individuelle ne pourroit pas porter la grandeur de l'homme au double, & son corps à un volume huit fois plus considérable que le volume ordinaire.



# QUATORZIEME PARTIE.

### C H A P I T R E CXX

## Les Monstres.

L manqueroit quelque chose au Traité de la gradation naturelle de l'Etre, si j'oubliois de parler de certaines formes particulières, que nous appellons monîtrueuses parce qu'elles semblent s'éloigner de la régularité & de l'uniformité des autres productions naturelles. Ces combinaifons bisarres des élémens de l'animalité, que l'on attribue assez communément à des accidens, sont distribués le long de la chaîne des Etres, & me semblent entrer dans le plan général. Ces variations de la forme prototype, qui, en comparaison des autres, admettant un excès, un défaut, une difformité ou un déplacement de parties, n'ont point la constance des autres formes: elles ne font souvent que fe montrer & disparoître, sans engendrer des formes analogues. Car si la monstruosité est à un certain degré, c'est-à-dire, si elle apporte de tels changemens dans l'organisation du sujet qu'elle affecte, que cet individu ait plus de traits de différence, que de rapports de conformité avec les autres Etres, il se trouve isolé, sans pareil auquel il puisse s'unir avec succès, & consequemment incapable de produire. Mais la difformité ne va pas toûjours jusqu'à ce point, & lorsqu'elle ne se trouve que dans les extrémités, ou avec un tel tempérament qu'elle n'occasionne point de desordre considérable dans l'économie organique, loin de nuire à la génération, elle se perpétue, elle se transmet de proche en proche, quelquefois avec des ca-prices & des changemens qui ont quelque chose d'étrange. La famille des fexdigitaires, dont nous avons

parle plus haut, en est une preuve sussisante.

Les Pierres, les plantes & les animaux ont leurs monstres, c'est à dire des individus qui s'éloignent des formes ordinaires, selon l'idée que nous nous en sommes faite: car le mot de monstre, comme celui d'espece, exprime un simple rapport qui n'a d'existence que dans notre façon de concevoir. Après avoir circonscrit les œuvres de la Nature dans de certaines bornes de régularité & d'uniformité, nous appellons monftre tout ce qui s'en écarte; tout comme après avoir divisé ses productions, nous appellons espece différente chaque collection d'Etres que produit cette division de l'enfemble. Etendons la sphère de nos idées: ne formons point de petits systèmes dans un grand. Crovons que les formes les plus bizarres en apparence, à quelque degré qu'elles le soient, appartiennent nécessairement & essentiellement au plan universel de l'Etre; que ce sont des métamorphoses du prototype aussi naturelles que les autres, quoiqu'elles nous offrent des phénomènes différens; qu'elles servent de passage aux formes voifines; qu'elles préparent & amenent les combinaisons qui les suivent, comme elles sont amenées, par celles qui les précédent; qu'elles contribuent à l'ordre des choses, loin de troubler. Ce n'est peutêtre qu'à force d'êtres que la Nature parvient à produire des Etres plus réguliers, & d'une organisation plus fymmétrique. Qui nous répondra qu'au commencement il n'y a pas eu beaucoup plus de ces produits monstrueux, que de formes plus régulièrement organifées? Si c'est le contraire aujourd'hui, c'est que ces monstres manquent des facultés nécessaires pour se reproduire, la faculté générative étant attachée à une certaine combinaison d'organes plus régulières, ils ont du périr, & laisser la place aux Etres mieux organifés. Les formes néanmoins n'en sont pas tout-à-fait perdues, & nous en voyons reparoître quelques-unes de temps à autre. Ce n'est point un vice dans la Nature, que dans la multitude infinie des combinaisons

de la matière il y en ait qui ne doivert que se montrer & disparoître, parce qu'elles ne sauroient si bsi-

ster par elles-mêmes.

Les Etres éloignés dans l'échelle sont des monstres les uns par rapport aux autres, parce que leur forme est très dissemblable soit pour le nombre, l'espece ou la fituation des parties Sans comparer des Etres éloignés, prenons des individus de la même espece, mais de race différente: un homme à queue de Borneo, ne feroit-il pas un monstre à Paris? Une femme Hottentote avec son tablier de chair ne seroit-elle pas un monstre dans un férail de Constantinople? Il y a des races d'hommes dont la tête est si ensoncée entre les épaules, qu'elle semble occuper la place de la poitrine al y en a d'autres dont une jambe grosse comme le corps, fait disparoître l'autre qui est grêle & menue, de sorte que ces hommes semblent n'avoir qu'une jambe & un pied. Toutes ces conformations monstrueuses ne le sont que comparativement & suivant les idées que nous nous fommes forgées d'après les formes qui se présentent le plus communément à nos yeux, & que nous voyons se succéder avec le plus d'uniformité.

Peut être que, dans quelques-uns des mondes qui roulent sur nos têtes, les Etres qui sont réputés informes dans le nôtre, composent des races constantes parmi lesquelles nous serions des monstres. On n'y

voit pas de contradiction.

### H A P I T R E CXXI.

Des Monstres fossiles.

n ne peut guère douter que parmi les pierres & les métaux, il n'y ait de ces Etres bizarres & ambigus qui s'écartent de la conformation ordinaire de leur espece. Il peut y en avoir parmi les sels, dans le regne aqueux. Mais comme le plan des premières combinaisons de la matière, est moins régulier dans ses proportions relativement aux Etres supérieurs, les monstres sossiles doivent nous être moins sensibles: ce qui fait que nous ne sommes pas en état d'en juger. Ces concrétions pierreuses, les stalactites, les pretendues petrifications ne seroient-elles point autant de developpemens monstrueux des germes lapidisiques, ou de combinaisons vicieuses des élémens des pierres?

## C H A P I T R E CXXII.

Des conformations monstrueuses parmi les végétaux.

Es monstres ne sont pas rares parmi les végétaux: ils le seroient encore moins, si l'on y faisoit plus d'attention. Un citron qui en renserme un autre; une poire qui en enfante un seconde, & celle-ci jettant par sa tête une branche & plusieurs seuilles; une autre poire dont la partie supérieure porte presqu'au milieu du calice un bouton duquel sortent deux petites seuilles & cinq sleurons auprès des seuilles, garnis chacun de leurs étamines & pistils; une rose du centre de laquelle s'éleve une branche de rosier, telle que les nouvelles pousses ou bourgeons des rosiers; trois roses qui s'élevent graduellement l'une sur l'autre le long de la même tige (\*), sont autant de productions végétales où le cours ordinaire de la Nature paroît dérangé & même renversé.

<sup>(\*)</sup> Voyez les Mémoires de l'Academie Royale des Sciences de Paris. Le Journal des Savans, an. 1679. Les Nouveaux Commentaires de l'Académie Impériale de Petersbourg. Tome VI. & le Livre intitulé: de La Nature Tome IV.

### C H A P I T R E CXXIII.

## Animaux Monstrueux.

# Quatre especes de Monstres.

N divise les Monstres en quatre especes suivant la nature de leur dissormité qui peut se rapporter à quatre chess principaux.

## Première espece.

La première espece comprend les monstres qui le font par la conformation extraordinaire de quelquesunes de leurs parties, quoique du reste le nombre & la place de ces parties soient comme dans les autres individus.

## Seconde espece.

On met dans la feconde espece des monstres tous ceux qui ont quelque partie déplacée, eût-elle d'ailleurs la conformation qu'elle doit avoir,

# Troisième espece.

La troisième espece de monstres renserme ceux à qui il manque quelque partie soit extérieure, soit interne; & on les nomme monstres par désauts.

## Quatrieme espece.

Les monstres de la quatriéme classe sont ceux qui ont plus de parties que l'état naturel ne le comporte, qui, par exemple ont deux têtes sur un corps, ou deux corps sous un tête, six doigts à une main, ou à un pied, ou aux deux mains & aux deux pieds, &c. On nomme ceux-ci Monstres par excès.

N 5

Il y a des monstres qui n'appartiennent qu'à une de ces quatre classes; il y en a aussi qui appartiennent à deux classes, à trois classes, ou même aux quatres, ayant des traits de dissormité de plusieurs ou de tous les genres: car il y en a qui ont quelques parties d'une conformation monstrueuse, qui ont d'autres parties déplacées, qui manquent de certains membres, &

qui en ont d'autres superflus.

En Géomètrie, entre deux figures regulières, telles que le triangle équilatéral & le quarré ou le cercle, il y un très-grand nombre de figures irrégulières. C'est la même chose dans les formes de l'Etre; & ceux qui ont regarde les monttres comme des intermédiaires entre les productions plus régulières, par où le prototype a du parier avant que de revêtir des formes mieux ordonnées, ont foutenu un sentiment très conforme à la marche de la Nature, qui a du remplir toutes les nuances, & consequemment faire bien des monstres tant par désaut que par excès, tant par la conformation extraordinaire que par le déplacement de leurs parties, avant que de produire des fystèmes organiques aussi bien symmétrisés que ceux qui nous ont fourni la matière de cet ouvrage. Combien d'essais ont du précéder le juste nombre & la proportion exacte des parties, qui nous frappent dans les œuvres de la Nature?

### C H A P I T R E CXXIV.

Monstres qui sont tels par la conformation extraordinaire de quelques-unes de leurs parties, soit intérieures ou extérieures.

Les premiers monstres de cette espece sont les mulets dont la conformation totales'éloigne plus ou moins de celles des deux individus dont ils proviennent. Le

mulet ne resiemble ni à l'âne ni au cheval, & n'est réellement ni âne ni cheval, quoiqu'il participe de la nature de l'un & de l'autre. Le mulet provient ou d'un cheval & d'une ânesse, ou d'un ânc & d'une cavalle, ou d'un onagre & d'une jument. Le mulêt provenu d'un âne & d'une cavalle, ressemble beaucoup à l'âne par la forme du corps, la longueur des oreilles & la brieveté de la crinière, mais il reflemble plus à la cavalle par la grandeur. Comme l'âne, il a une queue longue qui n'a de crins qu'à son extrémité. Sa couleur la plus ordinaire est le noir, ou un brun noirâtre. Il braie comme l'ane, & comme lui, il a fur le dos une croix d'une couleur plus foncée que celle du reste du corps (\*).

Il est très rare que le mulet & la mule engendrent, quoiqu'ils soient fort chauds & ardens pour l'accouplement: cependant on vit en 1703 une mule à Palerme, en Sicile; qui à l'âge de trois ans engendra un poulain; elle le nourrit de son lait dont elle avoit une

affez grande abondance (†).

Le mulet qui provient de l'accouplement du coq avec la femelle d'un canard, est une espece de Canard qui a les pieds parfaitement ressemblans à ceux

du coq.

On peut mettre au nombre des mêmes monstres les deux œufs suivans qui n'avoient d'autre monstruosité que les marques singulières empreintes sur leur coque. Le soir du Lundi 2 Decembre 1680. lorsque la comete fe voyoit au ciel, une poule qui n'avoit point encore fait d'œufs, après avoir chanté d'une façon & d'un ton plus aigu qu'à l'ordinaire, & fait beaucoup de bruit, sit un œut d'une grosseur au-delà de la grosseur naturelle, marqué non d'une comete, mais de plufieurs étoiles. Quelques années auparavant on avoit montré à Mr. Cassini à Boulogne une coque d'œuf

<sup>· (\*)</sup> Dictionnaire d'Histoire Naturelle au mot Mulet.

<sup>(1)</sup> Là-même. & Mémoires de Trévoux Octobre 1-03. p. 82.

fur laquelle étoit empreint en relief un soleil parsaitement bien formé, & on l'assura que cet œut avoit été pondu tel pendant le temps d'une éclipse de soleil (\*).

On doit ranger encore dans la même classe un enfant assez bien conformé à l'extérieur mais à qui toutes les articulations manquoient. Tous ses os étoient soudes ensembe, desorte qu'ils ne formoient qu'un seul os continu (†).

### C H A P I T R E CXXV.

Monstres qui sont tels par le déplacement de quelques-unes de leurs parties, tant externes qu'intérieures.

ous ne rapporterons que trois exemples de cette seconde espece de monstres. 1. Un enfant dont la partie inférieure du corps étoit tournée à contre sens, c'est-à-dire le devant derrière, & le derrière devant, L'épine du dos étoit contournée de telle forte que la face, la poitrine, & le ventre étoient vus par devant, tandis que les parties extérieures de la génération, les genoux & les pieds se trouvoient tournes vers le derrière du corps. 2. Un Soldat invalide, mort à 72 ans, dont toutes les parties internes de la poitrine & du basventre étoient transposées, celles du côté droit étant fituées au côté gauche, & celle du côté gauche occupant le côté droit, mais fans aucune confusion. Ce déplacement ne nuisit en rien aux fonctions vitales: ce qui prouve que cette transposition est indifferente en elle-même. Peut-être que ce Soldat l'avoit héritée de son père, & qu'il l'auroit transmise à ses ensans s'il en avoit eu. Cet homme avoit donc le cœur à

<sup>(\*)</sup> Journal des Savans An. 1631. (†) Mémoires de l'Académie Royale des Sciences de Paris, An. 1716.

droite & le foie à gauche. Ce Soldat fut disséqué à Paris en 1688 par Mr. Lemery. On avoit vu dans la même ville en 1650 une transposition de parties semblables dans le meurtrier qui tua un Gentilhomme croyant tuer le Duc de Beaufort, & dont le corps après avoir été roué fut ouvert & disséqué par Mr. Bertrand, Chirurgien. Le Cadavre du Sr. Audran, Commissaire du Régiment des Gardes à Paris, ouvert après sa mort en 1657, offrit un déplacement pareil des viscères. Frederic Hoffmann, avoit eu aussi occation d'observer ce phénomène dans un fujet qu'il avoit difféqué. Ces exemples font voir que la situation ordinaire de ces parties n'est pas absolument nécessaire à la vie, & que la fituation contraire ne s'observe si rarement que par le petit nombre des dissections que l'on fait. D'ailleurs ces monstres peuvent engendrer, & en se multipliant perpétuer leur conformation singulière (\*). 3. Un fœtus monstrueux qui avoit le cœur en dehors, pendu au cou. Voilà un déplacement des plus bisarres que l'on puisse voir.

## C H A P I T R E CXXVI.

Monstres par défaut.

GNEAU fœtus, sans tête, sans poitrine, sans vertebres & sans queue: il avoit seulement une espece de ventre au bout duquel étoient les cuisses, les jambes

& les pieds de derrière.

A Quimper Corentin en Basse-Bretagne, en 1683. nâquit un petit monstre fort singulier: un chien de la longueur & de la grosseur d'une belette, avec des pieds de taupe, sans gueule & sans yeux. La Nature n'avoit rien fait pour suppléer au défaut de ceux-ci;

<sup>(\*)</sup> Là-même, Année 1733.

mais à la place de la gueule, elle lui avoit donné une espece de petite trompe pour succer, & se nourrir à la facon des infectes qui ont une trompe. Il vecut

trois jours (\*).

Un autre chien n'avoit qu'un œil, & point de nez ni de gueule. Sa tête difforme n'étoit qu'une masse à peu près ronde ou oblongue, sans autre accompagnement que deux-oreilles & un œil. Le reste du

corps n'avoit rien de monstrueux.

Nous avons parlé d'hommes à fix doigts à chaque main & à chaque pied. Un autre homme n'avoit à chaque main que le seul doigt index, sans qu'il parût aucun veltige de tous les autres doigts, excepté une portion du pouce que l'on sentoit sous la peau en tou-

chant ces mains difformes (†).

Un enfant venu à terme, bien formé & bien nourri, mourut presque en naissant, il sut ouvert: on trouva qu'il n'avoit que la base du crâne, & point de cerveau ni de cervelet. C'étoit une fille. Un autre enfant mâle vecut douze ou quinze heures, quoiqu'il n'eût aucune trace de cerveau ni de cervelet, mais feulement un grand espace vuide à leur place. Un fœtus monstrueux n'avoit ni cervelle ni cervelet, ni moëlle épinière. Un enfant venu à terme, n'ayant aussi ni cerveau ni moëlle épinière, a pourtant vecu 21 heures. Mr. de Littre disséqua en 1701 un sœtus monstrueux qui avoit vecu huit mois dans le sein de la mère où elle l'avoit senti, remuer jusqu'à ce temps. Il n'avoit que la base du crâne. Cette base étoit couverte d'une membrane qui étoit double, d'un tissu fort ferré, & qui ne contenoit dans sa duplicature aucun vestige de moëlle, mais seulement les nerss & les vaisseaux sanguins, qu'on trouve ordinairement à la base du crâne. Les ners avoient sensiblement leur commencement à la superficie inférieure de la partie

<sup>(\*)</sup> Journal des Savans, An. 1683. (†) Mémoires de l'Académie Royale des Sciences de Paris; 211. 1733.

supérieure de la membrane qui les renfermoit & ils faisoient trois lignes de chemin dans la duplicature, avant que de fortir de la base du crâne pour s'aller distribuer aux autres parties du corps Enfin le canal de l'épine de ce fœtus monstrueux, étoit ouvert par derrière dans toute sa longueur, de la largeur de neuf lignes. Il étoit tapissé de la même membrane que la base du crâne; elle étoit de même vuide de moëlle & contenoit seulement les ners, & les vaisseaux sanguins particuliers à l'épine. Ses deux parties étoient tellement colées ensemble ou avec les vaisseaux quiétoient dans sa duplicature, qu'il ne restoit entre elles aucune

apparence de canal (\*).

En 1709. Mr. Mery recut d'un Medecin Danois la description d'un sœtus à terme monstrueux par la tête. Elle étoit plus petite qu'à l'ordinaire, & la face presque toute couverte de poils avoit quelque chose d'affreux. Au milieu du front, il y avoit une petite protubérance charnue, & directement au-dessous un œil de figure triangulaire, revêtu de ses paupières garnies de leurs cils; mais la supérieure n'avoit point de fourcils. Ce fœtus n'avoit que ce seul œil dont on distinguoit parfaitement bien la conjonctive, la cornée transparente & la prunelle. Il n'avoit ni bouche, ni nez; de-là vient, dit-on, qu'il ne pouvoit pas respirer, ce qui lui a causé la mort peu de jours après être sorti du sein de sa mère. Les oreilles occupoient la place du menton, mais elles n'avoient point de conduit extérieur. Nous avons dit que ce petit monstre n'avoit point de nez; il ne faut pas oublier aussi qu'il n'avoit point de nerf olfactif, & que l'os ethmoïde étoit sans trous; il auroit donc été privé de l'odorat s'il eût vécu (†).

Un autre fœtus sans nez, & avec un seul œil placé au milieu du front, offre des circonstances un peu

(f) Là-même, An. 1709.

<sup>(\*)</sup> Histoire de l'Académie Royale des Sciences de Paris.

différentes. La place du nez, étoit unie, plate & de niveau avec le reste de la face: la peau n'en étoit percée d'aucune ouverture; le dessous de cette peau étoit folide, n'avant point les creux nécessaires pour former les deux fosses nasales, & pour loger les lames offeuses avec la membrane qui les tapisse; aussi tout cela manquoit, & on n'en observoit aucun vestige. Le visage portoit un seul œil placé au centre de la partie inférieure du front, comme on nous depeint celui des Cyclopes. Il y avoit pourtant deux fourcils qui avoient confervé leur place ordinaire ainfi que les deux paupières denuées de cils. Le globe de l'œil étoit rond à l'ordinaire, & composé de la conjonctive, de la sclérotique & d'une cornée de figure ovale. Au travers de cette cornée on distinguoit deux petits corps ronds. Le globe ouvert, on n'y vit point de choroïde, mais on reconnut que les deux petits corps ronds étoient les deux yeux renfermés sous une même enveloppe & posés l'un à côté de l'autre. Quoiqu'ils n'eussent qu'un globe commun, ils avoient chacun son nerf optique, fa rétine, ses ligamens ciliaires, son iris, son humeur vitrée, son crystallin. Il n'y avoit que l'humeur aqueuse qui leur sût commune. Toutes leurs parties étoient fort petites, excepté les deux crystallins qui, à peu de chose près, avoient leur grandeur naturelle (\*). En 1716, une femme accoucha d'un enfant mort

En 1716. une femme accoucha d'un enfant mort qui n'étoit ni garçon ni fille, car il ne paroissoit sur son corps, aucune marque de sexe, & il n'y avoit au dedans aucune des parties nécessaires à la génération. Il n'avoit point aussi d'anus; & les sesses avoient la même rondeur en devant que par derrière. Il sortit du sein de sa mère avec une exomphale où le soie, la rate, l'estomac & tous les intestins étoient rensermés.

Les

<sup>(\*)</sup> Là-même.

Les sesses n'étoient séparées en devant & en derriète

que par une petite ligne peu profonde (†).

Le même Académicien de Paris, que je viens de nommer dans l'instant, vit & disséqua en 1720 un monstre humain parsait en désaut. C'etoit une fille qui vint à six mois, sans tête, sans bras, sans cœur, sans poumons, sans estomac, sans reins, sans intestins grêles, sans foie, sans vesicule du fiel, sans ratte, sans pancréas. Une autre fille nâquit avec elle du même accouchement: elles étoient toutes deux enveloppées dans les mêmes membranes, & n'avoient à elles deux qu'un seul placenta, d'où sortoit un cordon unique qui, dans le milieu de sa longueur se divisoit pour s'al-

ler terminer au nombril de chaque fœtus.

Je ne puis me dispenser de parler encore d'un autre fœtus monstrueux par défaut dans le même genre. Celui-ci étoit un petit mâle sans tête, sans poitrine, sans bras, n'ayant que le bas-ventre, les lombes, les hanches, les cuisses, les jambes & les pieds, en un mot n'ayant qu'environ la moitié inférieure d'un corps humain. La hauteur de ce demi-corps n'étoit que de sept pouces, mais sa grosseur étoit énorme. Le haut ou le sommet en étoit arrondi & couvert également par la continuation uniforme de la même peau qui en couvroit tout le reste, & qui étoit partout à l'ordinaire, sans aucune altération extérieure. plantes des pieds étoient tournées l'une vers l'autre. les talons en-haut & les orteils en-bas. Environ à la distance d'une ligne & demie au dessus du nombril, il y avoit une petite éminence cutanée, en forme de bouton mollasse, inégal, & garni par en-haut de petits poils clair-semés. Sur un des bords saillans de ce bouton, on voyoit une autre petite eminence cutanée plate, peut-être semblable à une très petite oreille informe, sans ouverture. Immédiatement au dessous

<sup>(\*)</sup> Là-même. Année 1716.

de la portion inférieure de la circonférence du bouton; étoit un petit enfoncement en forme d'embouchure, dont la largeur & la profondeur n'etoient pas tout àfait d'une ligne. Voilà tout l'équivalent d'une tete, des bras, & de toute la partie supérieure du corps qui manquoit à ce fœtus (\*).

## C H A P I T R E CXXVII.

Monstres par excès.

On lit dans le Journal des Savans du Lundi 23 Juin 1681. la Relation suivante sous ce têtre.

s, Le Poulet de Mr. Hevin Avocat au parlement de Bretagne, envoyé à l'Auteur du Journal avec une Relation exacie de son Histoire.

, Parmi plusieurs poulets qui furent éclos sur la fin de l'été dernier dans un village à trois lieues de Rennes, il s'en trouva un d'une forme extraordinaire ayant quatre pieds & quatre aîles. Le paysan chez qui ce petit monstre parut, eut le plaisir de la voir courir & manger, avec les autres poulets pendant quelque temps; mais un jour la poule frappee plus qu'à l'ordinaire à la vue des pieds qu'elle voyoit enhaut en ce petit poulet, & s'imaginant sans-doute qu'il étoit renversé par terre & hors d'état de se replever, le tourna plusieurs sois de part & d'autres sens-dessus-dessous ; mais voyant des pieds & des aîles de tous les côtés, comme si l'horreur du monstre l'eût emporté sur la tendresse maternelle, elle le tua à grands coups de bec. Un Médecin de vil-

<sup>(\*)</sup> Histoire & Mémoire de l'Académie Royale des Sciences.





9) lage ayant eu la curiofité d'arracher le gizier pour 2) voir s'il étoit double (ce qui ne se trouva pas) rom-2) pit par malheur le croupion 6 en introduisant le

, doigt dans le corps.

"Mr. Hevin l'ayant reçu de la part de Madame de Launay Commat sa fille à qui le paysan l'avoit luimême apporté à sa Maison de Campagne qui n'est pas bien éloignée de ce village, il sit appeller le Sr. Moreau, l'un des plus célèbres Chirurgiens de Rennes, pour l'ouvrir. On vuida le ventre, & on ne laissa dans le corps du poulet que le cœur, le soie & les poumons attachés. Mr. Hevin vuida ensuite la tête & mit le poulet dans de l'esprit de vin, où il s'est parsaitement bien conservé, à la réserve du plumage, car étant de l'espece de ceux que l'on appelle en Bretagne, de la grand' race, dont le plumage est gris moucheté, il est devenu d'un roux fort pale."

Le poulet monstrueux, conservé dans de l'esprit de vin, accompagnoit cette Relation envoyée à l'Auteur du journal des Savans. Il paroît que ce poulet n'avoit d'autre monstruosité, que ses quatre pattes & ses quatre aîles. Celui dont je vais parler, que j'ai vu & possède, avoit d'autres dissormités, comme on le voit

Planche X. fig. 1 & 2.

En 1763. un paysan demeurant à une lieue, ou environ d'Amsterdam, du côté de porte d'Utrecht, apporta ce poulet à un Chirurgien de la ville, en lui disant qu'il avoit vecu cinq jours entiers, & que le fixième la poule l'avoit tué à coups de bec. Il se tenoit sur deux pattes, marchant avec peine & d'une manière mal-adroite. Ce Chirurgien l'acheta le mit dans de l'esprit de vin, & me le vendit quelques jours après. Ce petit monstre a quatre pattes bien formées, deux de chaque côté: deux sont à leur place ordinaire, les deux autres sont plus haut, presque sous les aîles, une de chaque côté. Il n'a que deux aîles sans aucune monstruosité. Le corps est extrêmement gros à pro-

portion du reste. Il n'y a qu'une tête, mais c'le semble composee de trois t tes; aussi on remarque trois becs très-sensibles & très distincts quoique fort près les uns des autres, & presque sur la même ligne horizontale: seulement celui du milieu est un peu plus bas que les deux autres: on voit aussi trois yeux, l'un est ouvert & placé au milieu de la tête, au dessus du bec le plus bas auquel il répond: les deux autres yeux, couverts de leurs paupières, sont placés de chaque côté de la tête. Voilà ce que cet animal a de plus monstrueux à l'extérieur. Comme il n'a point été ouvert, & qu'il est passé aujourd'hui en des mains étrangères, je ne puis rendre compte de la conformation des parties internes.

La Figure 1. fait voir le poulet par derrière; la Fig.

2. Le montre par devant.

A l'occasion de ces deux poulets monstrueux, je rapporterai un sœtus poulet bien plus etrange que ceux-là. J'en trouve encore la Relation dans le ournal des Savans du Lundi 28 Juillet 1681. où l'on peut en voir la figure.

Extrait d'une Lettre contenant l'histoire & la description d'un petit Monstre, écrite d'Avignon le 22 du mois de Juillet 1681.

"Il y a deux jours qu'un chirurgien de cette ville qui nourrit chez lui des poules avec un coq, entendant sur les onze heures du matin un bruit de cris extraordinaires que faisoient ensemble & toutà-la fois le coq & les poules, eut la curiosité d'aller voir le sujet de leurs cris. Il trouva tous ces animaux perchés sur des piéces de bois. Il les chassa d'abord, & puis cherchant quel pouvoit être l'objet qui les avoit determinés à crier si fort, il trouva en cet endroit un œus de la grandeur ordinaire de ceux des poules. Cet œus n'avoit point de coque, & le Chirurgien, l'ayant consideré au jour, s'apperçut qu'il n'avoit point de jaune. Il se fit apporter une affictte, & ayant percé l'enveloppe ou membrane qui contenoit la substance de l'œuf, il la versa sur l'assiette, & vit d'abord avec surprise auplieu du jaune de l'œuf une substance glaireuse affez so folide de la couleur d'une chair morte, & dans cette substance la figure de la tête d'un petit homme. Je l'ai vue & examinée fort soigneusement.

"On y diftingue parfaitement le front, la cavité "des deux yeux, fans que j'aie pu appercevoir les "yeux. Le nez y paroît diftinctement, & avec une "grande lentille de verre on le voit boutonné. La "levre d'en haut est à proportion plus grande que "celle d'en bas, la bouche fort fendue, & ensin on "y voit le menton au dessous duquel il n'y a plus de "matière: tout ce visage n'est point une figure, mais un vrai relief.

" Je considerai fort soigneusement le dessus de la " tête où l'on distingue fort bien & sans peine une " substance semblable à une cervelle; dont une partie " sur le milieu a la forme d'un triangle. J'ai apperçu " des sibres dans ce cerveau qui est à découvert.

, Toute cette tête est de la grandeur pour le moins d'une petite noix, & le visage à peu près comme une pièce de quatre sols. C'est une Relation de visa que je vous envoie. On doit tenter la dissection de cette petite tête. Si je puis m'y trouver, je vous en serai savoir le succès. En attendant il ne saut pas oublier de vous dire que cette tête avoit deux afsez grands lobes de glaire sigée, l'un à droite & l'autre à gauche (\*)."

<sup>(\*)</sup> Journal des Savans an. 1681. Tome IX. page 278. Edit, de Hollande.

# Dissection de ce Monstre,

... Dans le dessein d'embaumer ce petit monstre on refusa d'abord de le laisser ouvrir, Mais trois , jours après on le donna enfin à difféquer, parce , qu'avant été exposé au soleil pendant ce temps là, bien loin d'y mieux distinguer toutes choses comme on l'avoit cru, la chaleur avoit liquesié assez toute cette matière pour la rendre méconnoissable. , Mr. Lustin le fils, chirurgien & très habile Anatomiste, sit donc cette dissection en presence de Mr. Guisony, Chardon, & Olivier le fils, Médecins d'Avignon. Il fépara d'abord la première glaire qui paroissoit & qui étoit fort visqueuse, après laquelle , il s'en trouva encore une deuxième intérieure jaunâtre, telle qu'on la voit dans un œuf couvé. , découvrit alors cinq petites cavités dans l'endroit 2, où l'on défignoit le cerveau, dont l'entrée de cha-22 cune réfistoit à la pointe d'une lancette. Le Long , de la prétendue épine du dos on remarquoit plu-

22 fieurs petits cercles, comme ceux qui dans les vers tiennent lieu de vertebres. Mais à la fin on trouva une membrane qui enveloppoit généralement le , tout, dans laquelle ces Messieurs ayant fait sousser , avec une paille, on vit s'élever une peau qui for-, ma une cavité affez confidérable à l'endroit ou doit être l'abdomen, dans laquelle on distinguoit une , forte de matière graiffeuse; & tout cela se terminoit

en une queue ou petit cordon.

La délicatesse d'un si petit sujet ne permit pas à , ces curieux d'en observer davantage, même avec , les instrumens qui grossissent les objets, dont ils s'é-

" toient précautionnes (\*)."

On ne se seroit guère attendu à trouver un essai de la figure humaine dans un œuf de poule: ce qui est aussi

<sup>(\*)</sup> La-même, page 330. .

étrange, c'est ce qu'ajoute Mr. Guisony Auteur de la Relation précédente, au sujet du coq de ce pou-lailler. Ce coq ayant été sacrissé à la haine publique & à la superstition parce qu'il sut regardé comme la cause prochaine de ce prodige monstrueux, on en sit dissequer les bas-ventre où l'on trouva sur la région des lombes un testicule unique de la grosseur de celui d'un homme; & l'on a assuré que jamais on ne l'avoit vu cocher les poules dont l'une avoit pondu un œus si extraordinaire (\*).

Je me souviens d'avoir vu dans le livre de Fortunio Licetis sur les Monstres, la représentation d'un œuf qui contenoit une petite masse à figure humaine à la

place du jaune (†).

Une femme d'un petit village à trois quarts de lieue de Rumilly, ville de Savoie, tira le 13 Mai 1683 d'une chevre qui venoit de faire un chevreau bien conformé, un second chevreau qui étoit monstrueux. Il avoit le museau & un des pieds de derrière d'un chien, & à ce pied répondoit un pied de chevre tourné comme si l'animal dût marcher en arrière. Ces deux pieds étoient accompagnés de huit autres, dont il y en avoit deux la moitié plus petits que le reste. Ce monstre avoit aussi deux anus & deux queues, dont la supérieure étoit placée au lieu ordinaire audessus du premier anus; & la seconde fort au dessous du second anus fortoit d'entre les deux dernières jambes, sans qu'on vît à l'extérieur aucune partie sexuelle. Le reste du corps ne différoit de celui des autres animaux de cette espece, qu'en ce qu'il étoit un peu plus gros & que le poil resiembloit assez à celui du chien (§ .

On prit à Ulm, dans le dernier siècle, un lièvre monstrueux qui fut presenté au Duc d'Hanovre. Il

<sup>(\*)</sup> Là-même, page 335. (†) Fortunii Liceti de Monstrorum Causis, natura & disserentiis, cum Iconibus, Petavii, 1634. (§) Journal des Savans, an. 1683.

avoit deux têtes, quatre oreilles, huit pieds, & resfembloit à deux lièvres collés l'un fur l'autre dos à dos. Mais, ce qu'il y avoit de plus plaisant & de plus curieux. C'est que, si l'on en croit l'histoire, quand il étoit poursuivi, & qu'il étoit las de courir d'un côté, il se tournoit adroitement de l'autre & couroit ainsi fur nouveaux frais. Sans-doute l'honneur de tomber entre les mains de ce Prince le slatta si fort qu'il négligea en cette occasion de se servir d'un avantage qui devoit le mettre à couvert des poursuites de tous les

chasseurs (\*).

Au mois d'Août 1683, une femme de Bourg en Bresse accoucha de deux jumeaux au terme ordinaire de neuf mois. Le premier enfant qui vint au monde étoit parfaitement bien formé & proportionné dans tous ses membres. Mais il ne vecut que fort peu de temps. Le second étoit monstrueux. Le Chirurgien le tira mort du ventre de la mère. Il y a des entans qui naissent coëffes: celui ci na juit tout habillé; car il avoit une espece de peau en forme de tégument ou de membrane qui lui couvroit tout le corps, & resfembloit à une espece de robe charnue, travaillée par la Nature, mouvante & plissée par dessus la chair jusqu'aux extrémités des mains & des pieds. Le visage seul étoit découvert; & les traits étoient plûtôt ceux d'un vieillard décrépit & raccourci, que d'un enfant qui vient de naître. Les plis de la membrane étoient surtout sensibles sur le corps, & même très amples sur les bras, à peu près comme les manches d'une chemise; ils étoient moindres sur les sesses, les cuisses & les pieds: ce qui ne donnoit que plus de ressemblance à cette membrane avec des bas & des caleçons. La peau de l'enfant, sous ce tégument, étoit lisse & polie partout à l'ordinaire. Mais ce qu'il y avoit de plus

<sup>(\*)</sup> Voyez la figure & la description de ce monstre dans les Ephemérides d'Allemagne.

fingulier, est que cet ensant portoit une sorme de capuce de la même nature que la membrane qui pouvoit être ou abattue sur le dos, ou relevée sur la tête
pour la couvrir, comme le capuchon d'un moine.
Cet ensant étoit de la moitié plus petit que son frère
jumeau, & néanmoins sa tête garnie de cheveux
à quatre dents très apparentes, avec lesquelles il vint
au monde, sont conjecturer qu'il pouvoit avoir plus
de neuf mois, & que la Nature avoit employé à l'ha-

biller la matière propre à son accroissement.

Une femme accoucha en 1706 de deux enfans mâles joints ensemble par la partie inférieure du ventre. Leurs corps jusques-là n'avoient rien d'extraordinaire. La partie moyenne du ventre qu'on nomme ombilicale n'avoit point de nombril; & au lieu que ces deux jumeaux en devoient avoir chacun un il n'y en avoit qu'un seul pour tous les deux; il étoit précisément au milieu de la partie la plus basse du ventre, laquelle leur étoit aussi commune. Ces ensans n'avoient point d'anus, & de l'endroit où il est ordinairement, on voyoit sortir les verges dont l'une étoit tournée d'un côté, & l'autre de l'autre. A chaque côté de ces parties on voyoit un repli de peau qui représentoit assez bien la moitié d'un serotum vuide & applati. Ces enfants vecurent sept jours.

On lit dans les Mémoires de l'Académie Royale des Sciences de Paris qu'un fœtus venu à fept mois & demi, & mort en naissant, avoit deux têtes très-bien formées, posées chacune sur son cou, & aussi grosses que s'il n'y en avoit eu qu'une. Intérieurement il avoit deux esophages, deux estomacs, deux trachées, deux poumons, les deux sexes, deux épines, mais séparées par une troisième espece d'épine, un cœur unique à une seule oreillette & un seul ventricule. On prétend qu'il y a quelques exemples de monstres humains à deux têtes qui ont vecu plusieurs années. S'il c'en presentoit de nouveaux exemples, une recherche également curieuse & intéressante seroit d'observer

la différence des penfées & des volontés ou leur conformité dans chaque tête, d'examiner comment le monstre total se prendroit à les accorder, ou à sacrifier les unes aux autres en cas de contrarieté, où resideroit l'individualité d'un tel Etre & en quoi elle consisteroit.

Le 19 du mois de Mai de l'Année 1677 le Sr. Deschamps Maître Chirurgien à Bonneval près de Chartres, accoucha à 10 heures du matin la femme d'un laboureur nommé Chaudegrin, demeurant à Migrandi Paroisse de S. Maurice. L'enfant étoit un montère. Il avoit une tête à deux visages l'un devant, l'autre derrière: l'un avoit la face humaine, l'autre avoit quelque chose d'affreux & approchant de la face d'un lion. Il avoit deux bras de chaque côtés attachés à une même souche depuis la tête jusqu'au dessous des omoplates. Depuis ces parties jusqu'au dos, il n'y avoit nulle séparation; mais le bas de l'épine sembloit se partager en deux, pour former deux corps distincts & adosses derrière contre derrière, avec deux jambes à chaque corps, opposees les unes aux autres. Le père s'étant oppose à l'ouverture de ce montère, le Chirurgien ne put observer les parties internes.

On rapporte plusieurs exemples de monstres humains composés de deux corps avec toutes les parties doubles, tel que ce monstre formé de deux filles dont les corps bien distincts & bien conformés étoient joints l'un à l'autre postérieurement depuis les épaules jusqu'aux sesses (\*). Mais ordinairement un des deux corps est desectueux. Un Italien d'environ dix-huit ans avoit au dessous du cartilage de la troisséme côte, du côté gauche, une autre tête beaucoup plus petite que la sienne (†): Il ressentit les Impressions faites sur cette tête lorsqu'on la touchoit: ce qui prouve

<sup>(\*)</sup> Histoire & Mémoires de l'Académie Royale des Sciences de Paris, an. 1724. (†) L'a-même.

qu'il y a une communication du fentiment du toucher entre deux corps joints ensemble d'une manière monfirueuse. On disoit à Paris en 1733, qu'une fille âgée

de douze ans avoit deux corps

Mr. Winflow la vit & l'examina. Elle avoit réellement à la région épigastrique; un peu vers le côté gauche, la moitie inférieure d'un corps plus petit à proportion, qu'on prenoit aussi pour celui d'une sille. On n'appercevoit dans le petit corps aucun vestige de tête, ni de bras, ni de poitrine, excepté une rangée de vertebres, dont la portion supérieure étoit comme foudée à la moitié inférieure du sternum du grand corps. Le reste s'avançoit peu-à-peu sur le devant en s'éloignant de plus en plus du corps entier, de sorte que les deux bas-ventres étoient entiérement féparés l'un de l'autre & tournés l'un vers l'autre, avec les bassins & les extrémités inférieures. D'ailleurs la conformation du bas-ventre, des cuisses, des jambes & des pieds du corps furnuméraire étoit très-naturelle. Ces parties quoiqu'elles ne donnassent aucune marque de mouvement, paroissoient bien nourries, grasses & dans un état ordinaire d'embonpoint. La peau dont elles étoient couvertes, étoit comme la continuation de celle du grand corps.

Nous terminerons-là cette liste de monstres: elle suffit pour donner une idée des formes irrégulières de l'Etre. Ne pourroit-on pas les regarder comme des essais que la Nature ne cesse de faire encore aujour-d'hui, & qui annoncent des nouvelles especes composées de plus ou de moins de piéces que les animaux ordinaires? Suivant cette conjecture, que le lecteur appréciera, les monstres seroient des degrés par lesquels le prototype s'élève insensiblement à de nouvelles métamorphoses qui n'acquéreront leur persection que dans les âges suturs, selon l'ordre immuable des

manifestations.

## C H A P I T R E CXXVIII.

Les Hermaphrodites humains.

A Nature est parvenue à produire un hermaphrodisme assez parsait dans certaines especes animales; elle l'a fait même avec une magnissence qui annonce sa fécondité, & l'aisance de ses productions (\*). Nous la vovons s'etudier sans cesse à produire le même phénomène dans l'espece humaine; & les essais, qu'elle a donnés jusques ici tout imparsaits qu'ils sont, en marquant son but, nous promettent quelque chose de

mieux pour la fuite.

Si tout ce que l'on rapporte des Hermaphrodites étoit suffisamment constate, on pourroit compter quatre especes d'Hermaphrodismes réels, savoir celui des fujets qui ont un sexe parfait dont ils peuvent user avec succès, avec l'autre sexe imparfait; celui des sujets qui ont quelque chose des deux sexes & qui ne sont puissans ni dans l'un ni dans l'autre; celui des individus qui ont les deux sexes assez parfaits pour produire comme mâles ou comme femelles, sans néanmoins pouvoir produire seuls, sans s'unir à un autre mâle ou à une autre femelle; enfin l'hermaphrodifme le plus parfait de tous, celui de ceux qui, pouvant s'unir efficacement à un mâle ou à une femelle, peuvent encore engendrer seuls par l'union des deux sexes qu'ils possedent. Il n'y a guere que la première & la feconde especes dont nous ayons des exemples bien prouvés, & la seconde est la plus commune de tou es.

<sup>(\*)</sup> Voyez ci-devant Chapitre LII.

221

On voit quelques individus humains qui, ayant un fexe dominant & affez bien conformé pour s'en fervir utilement, ont encore une ébauche informe de l'autre sexe. Ces especes d'hermaphrodites peuvent être de deux sortes: mâles ou femelles, mâles lorsque le fexe masculin est dominant; & semelle, lorsque le sexe feminin est le parsait. C'est peut-être le premier pas de la Nature vers l'hermaphrodisme; elle commence par unir à un fexe parfait quelques appartenances simulées de l'autre Les loix Romaines font mention de ces hermaphrodites manqués & décident qu'il faut les regarder comme appartenant au sexe qui domine dans eux (\*). Dans les temps plus reculés ils étoient rejettés de la societé, ou même jugés indignes de voir le jour (†). Les Naturalistes, qui ont eu occasion d'obferver plusieurs de ces conformations, en ont cherché la cause; mais ils n'ont point été assez heureux pour percer ce mystère naturel (§).

#### Seconde espece d'hermaphrodites.

Les hermaphrodites de la seconde espece, loin d'avoir les deux sexes, n'en ont véritablement aucun: ils ont quelque chose de l'un & de l'autre, mais dans un tel état d'impersection, qu'ils ne peuvent engendrer ni comme mâles ni comme semelles. Ces Etres stériles, trop & trop peu avantagés de la Nature, ne pouvant ni agir ni permettre, sont un mêlange combiné des deux sexes, dans lequel l'un nuit réciproquement à l'autre. On voit errer de ces sujets d'un sexe mi-parti, qui vont de ville en ville, de pays en pays, montrer aux curieux l'inutile prodigalité de la Nature

<sup>(\*)</sup> Plan. Hift. Natur. Lib. VII. Cap. III. (†) L. X, ad Dig. de Statu hominum. (§) Voyez Graaf & Bartholin, &c.

envers eux; je dis inutile, en ce qu'elle ne produit rien dans les individus qui possedent ces apparences trompeuses. Du reste ce sont des chaînons essentiels dans la chaîne univerfelle des Etres. Il est à croire que ces esfais se perfectionneront avec les générations. l'ai vu plusieurs de ces hermaphrodites, & j'ai observé qu'en général la verge n'est point percée à l'extrémité, de sorte que, quoiqu'elle soit capable d'une érection voluptueuse, elle ne peut cependant répandre aucune femence. Tel étoit l'hermaphrodite dont il est fait mention dans les Mémoires de l'Academie Royale des Sciences de Paris & que Mr. Morand examina: tel étoit celui que je vis à Amsterdam en 1764. Tel est celui dont le mariage fut déclaré abusif par arrêt rendu en la chambre de la Tournelle du Parlement de Paris, le 10 Janvier 1765. La vulve étoit, dans ces trois sujets, un petit trou entre la verge & l'anus, dans lequel on auroit pu à peine introduire le petit doigt, & qui n'avoit une apparence extérieure de vulve qu'autant que l'on rapprochoit les chairs des deux côtés pour en former deux especes de levres. Du reste ils avoient plus de gorge qu'un homme n'en a ordinairement, & moins qu'une femme, une peau-assez délicate & une voix d'eunuque. Ni les uns ni les autres n'étoient sujets aux évacuations périodiques, n'éprouvoient rien en presence des semmes, & leur inclination dominante étoit pour les hommes. J'en ai vu qui n'avoient presque pas de poil même aux parties sexuelles, & d'autres qui avoient des jambes fort velues & de la barbe comme un homme, mais tous avoient une gorge assez délicate & point de poil sur l'estomac.

Les Artistes Grecs se sont exercés dans un genre de beauté mélangée de celle des deux sexes; & le temps en a épargné quelques modeles; telle est la figure connue sous le nom d'hermaphrodite, & les Antiquaires en citent d'autres exemples. Une opération cruelle forma cette beauté en privant de jeunes hommes des

appanages de la virilité. Ce que l'art ne put faire que par une privation, la Nature l'exécute par la voie contraire. Les hermaphrodites réunissent les qualités du tempérament de l'homme & de celui de la femme. Ils les réunissent imparfaitement, parce que ce font des hermaphrodites très-imparfaits; quand la Nature sera parvenue au point d'allier dans un même individu les organes parfaits des deux fexes, ces nouveaux Etres réuniront avec avantage la beauté de Venus à celle d'Apollon: ce qui est peut-être le plus haut dégré de la beauté humaine.

#### Troisième espece d'hermaphrodites.

Un célèbre Médecin rapporte qu'une homme avoit épousé une femme hermaphrodite dont il eut des enfans, tant mâles que femelles (\*). Voilà donc un hermaphrodite de la troisiéme espece, qui avoit les deux fexes, & pouvoit engendrer comme homme & comme femme. On dit qu'à Surate au Mogol, il y a beaucoup de ces hermaphrodites, qui, avec des habits de femme portent le turban pour faire connoître qu'ils ont les deux sexes. Si ce fait étoit bien avere, l'ouvrage de la Nature, seroit beaucoup plus avance qu'on n'ose le croire, faute de témoignages fussifans.

#### Quatrième espece d'hermaphrodites.

On parle d'un moine qui s'engroffa lui-même. Ce fait a été traité de fable, & pourroit bien en être une. Mais il y auroit de la témerité à affurer qu'une pa-

<sup>(\*)</sup> Viro nupferat cui filios aliquot & filias peperit; nihilominus tamen ancillas comprimere, & in his generare folebat. Schenck Observ.

reille fécondation est impossible. Un hermaphrodite, qui auroit les organes des deux sexes dans un tel degré de perfection, & dans une telle situation qu'il pourroit se féconder lui-même, seroit un Etre sort étrange, selon les idées vulgaires; j'en conviens. Cet Etre est-il impossible? Je le demande envain aux Naturaisses: la Nature est seule capable de décider la question.

Je m'étois proposé d'étudier la gradation naturelle des formes de l'Etre. Je cede la plume à un plus ha-

bile que moi.

#### FIN.



## TABLE

## ANALYTIQUE

DES

## CHAPITRES.

#### PREMIERE PARTIE.

CHAPITRE I. Tous les Etres ont été conçus & formés d'après un feul dessein primitif dont ils sont des variations graduées à l'infini. Du prototype, & de. ses métamorphoses considerées comme autant de progrès vers la forme la plus excellente de l'Etre, qui est la forme humaine. page

Marche nuancée de la Nature: enchaînement universel des Etres. Aéte unique dans la Nature: sa permanence. Desfein unique, exemplaire original de tous les Etres. L'homme le plus parfait de tous, formé comme les autres, d'après ce premier modele persectionné dans une infinité de variations. Bipedes, binanes, quadrupedes, solipedes pieds-fourchus, siffipedes, quadrumanes, l'homme soul animal binane & bipede. Le magot. L'Orang-outang plus ressemblant à l'homme qu'à aucun autre animal. On appelle prototype le dessein unique d'après lequel tous les Etres ont été conçus & formés. Chaque variation de l'enveloppe du prototype considérée comme une étude de la forme humaine. La Nature occupée à travailler ces études ou ébauches de l'homme. Rapports du prototype avec l'honme. Du principe de continuité, sondement de la souvelle manière de contempler la Nature & ses productions.

## CHAPITRE 11. Où l'on recherche si c'est la matière ou la force qui constitue le fond de l'Etre.

Problème universel que la Nature avoit à resoudre & dont elle a donné une infinité de solutions. Matières & activité. Etres inférieurs où la matière domine. Etres mitoyens où la matière domine.

tière & l'activité femblent se disputer l'empire, & l'emporter tour-à-tour. Etres supérieurs où la matière n'est que l'accessoire, l'organe par lequel le principe actif déploie se facultés. Gradation de la pussance active. Conjectures sur cette gradation. Cette activité, on force, conçue comme une tendance à un changement en mieux, qui s'exerce sans cesse nécessairement. Monde matériel, pur assemblage de phénomènes. Monde invisible, sujet ou soutien du monde visible. Ce monde invisible est la collection de toutes les forces. Génération de ces sorces. Prototype composé de la force prototype jointe à la forme protocype. Particularités à observer dans la progression universelle de l'Etre, qui sont sentie la raison pourquoi, dans la partie inférieure de l'échelle, les Etres semblent tenir plus de la matière que de la force, tandis que c'est le contraire dans la partie supérieure.

#### CHAPITRE 111. De la première ébauche de la Forme Humaine dans les Fossiles.

Comparaison tirée de la marche & des progrès de l'Art. Ses foibles commencemens. Trente Idoles adorées en Gréce, sans aucuns traits de la sigure humaine. C'étoient des blocs irréguliers, des pierres quarrées ou des colomnes. Têtes groffièrement ébauchées mises sur ces pierres ou colonnes. La partie inscrieure de ces masses séparée en deux pour indiquer les cuisses & les jambes. Par combien d'ébauches l'Art s'éleva de ces formes groffières aux belles formes de la Venus Grecque, de l'Apollon du Vatican, du Génie asse de la Vigne Borghese, modèles éternels du vrai beau. Dissérens styles: leur succession. Perfection de l'Art dans Praxiteles, Lysippe & Apelles.

fection de l'Art dans Praxiteles, Lyfippe & Apelles.

Application à la marche de la Nature dans la production des Etres. Premières réalifations du Prototype par lesquelles la Nature préparoit de loin fon chef-d'œuvre. Corps fossiles premières ébauches de la machine en tant que composés de solides & de sluides. Premiers types du tronc ou corps de l'homme, du cœur & des poumons. Dégradation de ces parties essentielles. Insectes; polype; plantes; minéraux. Economia vitale de ceux-ci. De quelle sinesse & de quelle simplicité ne doivent pas être les organes d'une vie si simple dans des Etres aussi purs que l'or & le Dianant? Ces organes, quelque forme qu'ils aient, sont un progrès de l'Etre vers la forme de leurs analogues dans les végétaux, dans les insectes, dans les grands animaux, & finalement dans l'homme.

CHAPITRE IV. Des Lithocardites & Boucardites. Des Ambropocardites ou pierres qui ont la sire d'un cœur bumain.

12

22

#### DES CHAPITRES.

On connoît un grand nombre d'especes différentes de Lithocardites. Description & figure d'une Anthropocardite rare & singulière.

#### CHAPITRE V. Des Encephaloides ou Encephalithes, pierres qui imitent le Cerveau humain.

Espece particulière rapportée par le Dr. Plott & qu'il dit avoir vue.

## CHAPITRE VI. Carnioï des ou pierres qui representent le crâne bumain. ibid.

Sentiment du Dr. Leyel fur une de ces pierres, tefuté par un autre fossile dont parle le même Auteur. Espece de Carnioïdes mentionnée par Scheuchzer & dont on trouve quantité aux environs de Basle. Autre espece, crue mal-à-propos un crâne pétrisié. Hyppocephaloïdes ou pierres qui représentent la tête d'un cheval. On en donne la sigure & la description.

#### CHAPTIRE VII. Pierres qui représent la Mdchoire humaine.

### CHAPITRE VIII. Os bumains fossiles. ibid.

## CHAPITRE IX. Andropodites, ou pierres qui imitent le Pied humain.

#### I. Première espece.

Celle que le Dr. Plott a trouvée dans une carrière au pied du mont Shotover, qui repréfente le pied humain coupé un peu au deffus de la cheville. Les doigts n'y font point marqués. On en donne la figure.

#### 2. Seconde espece.

Le pes humanus faxeus dont parle Wormius, qui représente le pied gauche d'un jeune homme avec les articulations, les doigts & l'os de la jambe.

### 3. Troisième espece.

Ceile-ci représente la figure d'un pied humain, au point d'y reconnoître les rotules & les petits os.

| TABLE ANALYTIQUE                                                                                                   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| CHAPITRE X. Pierre de Rein 24                                                                                      |   |
| Voyez la Description & la figure de cette pierre fingulière dont parle le Dr. Brookes dans son Histoire Naturelle. |   |
| CHAPITRE XI. Olites ou pierres Auriculaires. ibid                                                                  |   |
| Elles repréfentent la forme extérieure de l'oreille de l'homme.                                                    |   |
| CHAPITRE XII. Pierres qui représentent un ail. 25                                                                  | 3 |
| 1. Première espece.                                                                                                |   |
| Le Leucophtalmos de Pline. Sa descripion. Méprise de Mr. Dargenville au sujet de cette pierre.                     |   |
| - C / /                                                                                                            |   |

## 2. Secondo espece.

L'Ocyophialmos ou Acyophialmos qui fait voir un petit cell faillant & pointu.

## 3. Troisième espece.

La pierre nommée Triophtalmos qui porte la figure de trois yeux.

### 4. Quatrième espece.

Celle dont on donne la figure, qui représente un œil chargé d'une taie ou cataracte. C'est peut-être l'œil de Belus, Oculus Beli, mentionné par Boot.

### 5. Cinquieme espece:

Une belle Onyx qui représente deux yeux, nommée pour cela Diophtalmos.

#### CHAPITRE XIII. Pierres Mammillaires.

26

Elles représentent la mammelle d'une femme.

### 1. Première espece.

Celle dont on donne ici la figure & la description. C'est la plus ressemblance.

#### 2. Seconde espece.

Celle dont parle le Dr. Brookes dans son Histoire Naturelle.

CHAPITRE XIV. Pierre nonmée. Lapis Chirites, représentant une Main bumaine. 27
Elle représente la paume de la main avec des formes de

doigts & d'ongles de couleur de chair.

CHAPITRE XV. Pierres qui représentent un Muscle. ib.

1. Première espece.

C'est la grande espece: elle est allongée & un peu applatie d'un coté.

2. Seconde espece.

La petite espece dont l'ovale n'est point applati.

CHAPITRE XVI. Pierres qui représentent le Nerf olfactionre.

On en donne la figure & la description.

CHAPITRE XVII. Des pierres appellées. Orchis, Diorchis & Triorchis. - ibid.

Réflexions sensées d'un Auteur moderne sur la fausse délicatesse des personnes qui s'imaginent qu'on fait une insulte à leur modestie en leur présentant des descriptions auxtomiques & des figures des parties nobles de l'homme & de la femme, appellées aussi parties honteuses par une bizarre contradiction. On n'en trouve ici que des modeles sossiles.

#### 1. Orchis.

Cette pierre représente un testicule de l'homme ou d'un animal quelconque.

2. Diorchis.

Celle-ci représente les deux testicules. Diorchis d'une grosseur extraordinaire.

3. Triorchis.

On la nomme ainsi, parce qu'elle représente trois testicules,

CHAPITRE XVIII. De la pierre nommée Scrotum humanum.

| Elle repréfente | le | Scrotum | ou | la | bourfe | contenant | ļes | tcsti- |
|-----------------|----|---------|----|----|--------|-----------|-----|--------|
|-----------------|----|---------|----|----|--------|-----------|-----|--------|

CHAPITRE XIX. Des Priapolites, Colites & Phalloi des.

### 1. Première espece.

Elle représente. Le membre viril enflé, avec les testicules: Priapolites Saxonia cum appensis testibus. On en donne la figure.

#### 2. Secondo espece.

Celle-ci eft un fimple cylindre allongé imitant le membre viril, mais fans tefticules.

#### 3. Troisième espece.

C'est une variation de la précédente qui n'en dissère que par la couleur.

On ne peut s'empécher de faire ici une réflexion fur les fosfiles des trois derniers Chapitres. On y voit la Nature travailler d'abord féparément les testicules, les loger ensuite dans la bourse ou Scrotum, puis les suspendre ainsi à la racine de la verge.

#### CHAPITRE XX. Pierre nommée Histerapetra.

33

35

Cette Pierre repréfente la vulve de la femme: Voyez la figure & la description.

## CAAPITRE XXI. Del'Histerolithos, ou Diphys, ou Diphrys, ibid.

C'est un fossile qui représente d'un côté la partie naturelle de la femme, & de l'autre côté les parties de l'homme. Est-ce un type des hermaphrodites?

#### CHAPITRE XXII. Caillou connu sous le nom de Puer in fasciis.

Il represente la figure bleuatre d'un enfant en maillot.

## CHAPITRE XXIII. Autre caillou représentant les fesses d'un enfant.

| DES CHAPITRES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 23 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| HAPITRE XXIV. Figures bumaines empreintes<br>fur des Agathes & autres pierres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 35 |
| rtrait naturel dans la manière de Rembrant. Deux petits<br>portraits de Negres. Autres pierres, rapportées par Wor-<br>mius & Bartholin, repréfentant le corps humain avec tou-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| HAPITRE XXV. D'un Rocher appellé le Moine pendu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 36 |
| A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR | 2  |

# CHAPITRE XXVI. Conclusion des Chapitres préce-

Cette quantité de pierres que l'on vient d'exposer fous les yeux du Lecteur, suffit pour faire voir que la Nature, en travaillant les fossiles, modéloit véritablement les différentes formes du corps humain. Elle les préparoit même dans les Etres inférieurs aux pierres.

CHADITOE VVVIII De Binglaine In C. C.

CHAPI' , fur des Portrait na portraits mius & tes fes p CHAPIT

## SECONDE PARTIE.

38

| CHAILIRE AAVII. De timerieur des jojnes con-                 |
|--------------------------------------------------------------|
| sidéré comme un type de l'organisation                       |
| J J J J J J J J J J J J J J J J J J J                        |
| Les fossiles sont des tissus de sibres & de veines, lesquel- |
| les font très feufibles dans plufieurs especes. Ces veines   |
| & ces fibres font des organes. Raisons fur lesquelles est    |
| appuyé le fystème qui refuse une vie particulière aux fos-   |
| files, une vie convenable à leur espece. Résutation de       |
| ces raifons. Preuves directes qu'il y a dans les pierres un  |
| fluide qui nourrit les parties folides. Eau qui diffille des |
| voutes des grottes. Pierres qui augmentent de poids &        |
| de volume dans l'eau. Pierres grasses & huileuses au         |
| toucher. Pierres qui donnent plus on moins de liqueur        |
| à la diffillation. Pierres dont le poids diminue & dont      |
| la furface devient concave après la fusion. D'où vient       |
| la rurrace devient concave après la runon. D'on vient        |
| la couleur des pierres précieuses. Pierres qui semblent      |
| des éponges pleines du fluide électrique. Destination des    |
| fibres & des veines. Analogie des fibres pierreuses &        |
| métalliques avec les fibres animales. La structure des       |
| pierres est plus ou moins uniforme. Gradation d'appa-        |
| reil fibrillaire dans les fossiles.                          |

CHAPITRE XVIII. Passage des Minéraux aux Plantes.

## 232 TABLE ANALYTIQUE

CHAPITRE XXIX. Les Mica.

peller roches de corne.

Ce passage est rempli par les pierres sensiblement sibreuses dont il est question dans les Chapitres suivans.

page 43

| Les caractères de ces pierres. On compte ici huit especes fuivant la figure, la consistance & l'arrangement de leurs parties. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Première espece: Mica roide; Mica rigida,                                                                                  |
| 2. Seconde espece: Mica stexible, blanc argenté; mi-<br>ca flexilis argentea,                                                 |
| 3. Troisième espece: Mica écailleux à lames pointues; mica particulis tenuioribus acuminatis.                                 |
| 4. Quatrième espace: Mica brillant; mica semi-pel-<br>lucida.                                                                 |
| 5. Cinquiéme espece: Verre de Moscovie; vitrum Moscovitum.                                                                    |
| 6. Sixième espece: Mica strié; mica particulis oblongis,                                                                      |
| 7. Septième espece: Mica demi-sphérique; mica hæ-<br>mispherica.                                                              |
| 8. Huitième espece: Mica irrégulier; mica squam-<br>mulis inordinate mixtis.                                                  |
| CHAPITRE XXX. Les Talcs. , 45                                                                                                 |
| Plus on compare la structure des mica & des tales à celle des 0s, plus on se convainc que l'une est une étude de l'autre.     |
| CHAPITRE XXXI. Des Pierres Ollaires. ibid                                                                                     |
| Caractères & structure de ces pierres.                                                                                        |
| CHAPITRE XXXII. Les Roches de corne. 46                                                                                       |
| L'a substance de ces pierres est cornée, ce qui les a fait ap-                                                                |

page 46

#### CHAPITRE XXXIII. Les Amiantes. .

Paffage de Mr. Wallerius, dans lequel le Naturaliste reconnoît l'analogie des amiantes avec les substances des règnes végétal & animal.

- 1. Première espece: Amiante de Chypre, lin ou laine fossile; lana montana.
- 2. Seconde espece: Cuir fossile; corium montanum.
- 3. Troisième espece: Chair fossile; caro montana.

Rapport de la structure des amiantes avec les chairs.

### CHAPITRE XXXIV. Les Asbestes.

48

Les asbestes ont avec les nerfs & les muséles, les mêmes rapports organiques que les amiantes ont avec les chairs. Asbeste mur; asbeste qui n'est pas encore mur.

CHAPITRE XXXV. Si les Amiantes & tes Asbesses doivent être mis au rang des minéraux, ou des végetaux?

La question est bientôt décidée si l'on considere que les amiantes & les asbestes participent plus de la Nature & des propriétés de végétaux que de celles des minéraux.

#### TROISIEME PARTIE.

CHAPITRE XXXVI. Sommaire des rapports organiques de la Plante avec l'Homme.

50

Truffe, nostoch, champignons, lichens, plantes herbacées, arbrisseaux, grands arbres. Multitude immense des plantes; variété infinie de leurs figures. Rapports organiques de la plante avec l'homme. Distinction de sexes. Parties sexuelles. Etamines surmontées de gousses spermatiques, analogues à la verge & aux testicules. La base du pistile, ses conduits & son sommet, qui répondent à la martice, à ses trompes, & à la vulve de la femme. Fœtus plante, ses filets ombilicaux, son double placenta, ses enveloppes, & la manière dont lls se nourrit. Division de la plante en trone & extrémités, comme celle de l'homme. Parties solides de deux sortes dans un arbre comme dans un homme. Ecorce de l'arbre composée de trois mem-

branes, comme la peau humaine. Deux fluides généraux dans l'économie végétale & dans l'économie animale. La feve est le fang des plantes; une liqueur, visqueuse particulière, leur rient lieu de lynphe. Nutrition de la plante & affimilation des parties propres: excrétion des patties liétérogènes. Ses poumons & sa respiration. Sa transpiration. Son temps de veille & de sommeil. Ses maladies.

| CHAPITRE XXXVII.  | De la cir | rculation de | la Seve |
|-------------------|-----------|--------------|---------|
| dans les Plantes. |           |              |         |

54

58

61

Système de Mr. Grew sur la circulation de la seve dans les plantes, extrait de son Anatomie des Plantes. Système de Mr. Dedu extrait de son Traité de l'Ame des Plantes. Il n'y a point de circulation proprement dite dans les Plantes, il n'y en a qu'un csiai.

CHAPITRE XXXVIII. Navet singulier représentant une semme nue, assise sur ses pieds, & ayant les bras croisés au dessous de la poitrine.

CHAPITRE XXXIX. Champignon représentant six figures bumaines. . . . . . . . . . . . 59

Il y en a une, dont la tête de profil fait voir un œil, le nez la bouche, le mentou aussi exa tement dessinés que l'auroit pu faire une main habile. Les cinq autres figures no montrent que le dos.

CHAPITRE XL. Mandragore représentant la figure d'une femme. 60

CHAPITRE XLI. Rave ayant la forme d'une main bumaine. . ibid.

CHAPITRE XLII. Les Zoophytes, ou Plantes animales. Insectes aquatiques.

Zoophytes rapportés par Aldrovande & après lui par Ruysch. Division de ces animaux selon la Méthode de Mr. Linnæus, Division de Mr. Donati. Nature & organisation des Zoophytes. Leur analogie avec les plantes. Zoophytes branchus ou rameux, dont l'intérieur n'offre que les viscères tels à peu près qu'ils sont dans les végétaux. Antres especes dans qui la Nature a supprimé les extrémités, & qui ont une organisation intérieure plus avancée vers celle des grands animaux.

## QUATRIEME PARTIE.

|      |           |          |            | es du corps bu- |    |
|------|-----------|----------|------------|-----------------|----|
| main | ébauchées | dans les | Zoophytes. | La main de      |    |
| mer: | Manus m   | iarina.  |            | *               | 6. |

C'est l'Aleyonium rameux, mou, dont les ramiscations sont en forme de doigts, & qui est entièrement étoilé. Aleyonium ramoso-digitatum, molle, asteriscis undique ornatum.

CHAPITRE XLIV. Le Poumon marin, ainsi nommé parce qu'il ressemble à nos poumons tant par sa forme externe que par sa structure interne. ibid.

#### CHAPITRE XLV. Le Rein de mer.

65

CHAPITRE XLVI. Des Holothuries ou Verges marines; en Latin Holothurium.

- I. Première espece. Mentula marina. Sa description.
- 2. Seconde Espece. Epipetrum. C'est la plus belle. Sa description.
- 3. Troisième espece. Mentula alata piscatorum.

CHAPITRE XLVII. Champignon marin, dont la partie supérieure représente la vulve d'une femme.

66

## CINQUIEME PARTIE.

#### CHAPITRE XLVIII. Les Insectes terrestres.

67

Rapports des vers d'eau douce avec les vers de terre. Analogie des infectes avec les plantes, qui présente une ina-ge figurative de la métamorphose d'une plante en inse-ctes. L'intérienr, l'enveloppe, les formes saillantes. Che-nilles épineuses, espece de buissons ambulans. Les alles, la tête, les yeux: leur nombre & leur structure. Leeuwenhoek a calculé qu'il y en avoir 3181 fur une feule cornée d'un fearabée, & qu'il y en avoir plus de 800 fur chaeune de celles d'une mouche. Mobilité de la tête des infectes. Leurs organes de la génération. Digression en forme de note fur les hommes prétendus acéphales.

### CHAPITRE XLIX. Les Coquillages.

Les coquillages ne font, aux yeux de plusieurs Naturalistes, que des vers de mer, de rivière, ou de terre, logés dans des coquilles univalves, bivalves, ou multivalves.

CHAPITRE L. Buccin de mer appellé Oreille de mer. Auris marina.

On en donne la figure & la description.

#### CHAPITRE LI. Conque de Venus. Concha Venerea.

Elle représente la vulve d'une femme d'une manière beaucoup plus parfaite que les deux autres modeles rapportés dans les Chapitres XX. & XLVII. On en donne la figure & la description.

#### CHAP!TRE LII. De l'Hermaphrodisme de quelques coquillages.

Il y a trois especes d'hermaphrodisme dans les coquillages. 1. Celui auquel on n'apperçoit aucunes des parties de la génération, foit mâles, foit femelles; & qui, fans aucune espece d'accouplement, produit son semblable: il est particulier aux conques. 2. Celui qui, reunissant en soi les deux especes de parties sexuelles, ne peut se suffire à luimème; mais a besoin du conçours de deux individus qui se fécondent réciproquement & en même temps, l'un servant de male à l'autre, pendant qu'il fait à son égard les fonctions de semelle: cet hermaphrodisme se voit dans les limaçons terrestres. 3. Celui qui, possédant les deux especes de parties génitales, a besoin de la jonétion de deux individus, mais qui ne peuvent se féconder en même temps, à cause de l'éloignement de leurs organes. Cette situation desaventagense les oblige de monter les uns sur les autres pendant l'accouplement. Si un individu fait à l'égard de l'autre la fonction de mâle, ce male ne peut-être en même temps fécondé par sa femelle quoique hermaphrodite; il ne le peut-être que par un troisiéme individu qui fe met fur lui vers les côtes en qualité de mâle.

#### SIXIEME PARTIE.

CHAPITRE LIII. Passage des Animaux Testacés aux Cruftaces.

72

73

71

- La Cancre nommé vulgairement. Le Soldat ou Bernard l'Hermite. Cancellus macrousus, cauda molli testa cochleæ inclusa, chela dextra majore. Linn. Syst. Nat.
- Les Animaux crustacés sont aussi des infectes marins ou fluviatiles, recouverts d'une enveloppe moins dure que celle des testacés. Parallèle autre les uns & les autres. Les écailles, les coquilles & les croutes sont les os des infectes terrestres & des infectes aquatiques. Ils ont donc leurs os à l'extérieur comme les grands animaux les ont à l'intérieur. Premiers traits du squelette des grands animaux.

#### CHAPITRE LIV. Les Serpens.

78

79

- On tâche d'expliquer d'une manière naturelle le passage des crustacés aux Serpens, par la suppression graduée des parties faillantes, le déplacement des os de l'extérieur à l'intérieur. Squelette du serpent première ébauche du squelette humain.
- CHAPITRE LV. Serpent des Indes Orientales, appellé par les Portugais Cobra de Capello, portant fur le dos un masque ou une figure bumaine.

3a Description. Conjecture sur les Serpens à Lunette.

- CHAFITRE LVI. Réflexions sur les animaux qui n'ont point de membres, & sur leur distribution dans l'échelle des Etres.
- Ji s'agit d'expliquer pourquoi la Nature, toutes les fois qu'elle veut donner une forme neuveaux extrémités, elle commence par les fupprimer peu-à-peu, & que, quand elle est parvenne à les faire évanouir, elle produit quelques Etres intermédiaires qui n'en ont point du tout, auxquels fuccedent ensuite les animaux avec de nouveaux membres. Comparaison de la métamorphose continuelle de l'Etre universel avec la métamorphose ordinaire des insectes asses. Différence entre l'une & l'antre métamorphose.

#### SEPTIEME PARTIE.

CHAPITRE LVII. Les Poissons. L'Opbidion.

82

| S | erpens marins, les congres, & les murenes. Les peti                                                       | ts ai- |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|   | lerons de quelques especes annoncent les nageoires.                                                       | De-    |
|   | scription abrégée de l'Ophidion. Combien l'action de                                                      | e na-  |
|   | ger a de rapport avec l'action de ramper ou ferpo                                                         | enter. |
|   | Quelques Auteurs penfent que c'est parler plus jus<br>dire que les poissons rampent que de dire qu'ils na | te de  |
|   | Ils s'autorifent d'un passage de la Genese I. 20.                                                         | igent. |

### CHAPITRE LVIII. Poissons Anthropomorphes. page 83

## Carpe à figure humaine. Cyprinus Anthropomorphos.

Description de cet animal fingulier. Première carpe à figure humaine apportée fur le marché public de Lyon où elle fut vue de tout le peuple, au rapport de Rondelet. Seconde carpe semblable prise en 1554, dans l'étang de Nozeret, envoyée par Gilbert Voisin à Gesner qui en parle. Troisième carpe semblable prise dans le lac de Constance en 1545. Quatrième carpe de la même espece présentée à Charles V. à Ausbourg.

#### CHAPITRE LXI. Poisson d'Amboine, fort rare, nommé An c laset jang terbougkoes, c'est-àdire l'Enfant de mer enmailloté.

Il a véritablement la figure d'un enfant dans fon maillot, avec les bras & les mains fortis. 84

85

86

# CHAPITRE LX. Poisson dans le corps duquel il s'engendre une pierre qui a la figure d'une tête bumaine.

Il est de la grandeur de notre merlu ou merluche. On le nomme poisson de St. Pierre.

#### CHAPITRE LXI. Le Poisson volant.

C'est l'exocet. Il y en a plusieurs especes qui ne disserent pourtant que par leurs asses & les couleurs de leur robe : car pour le corps elles ont toutes la forme d'un hareng.

#### HUITIEME PARTIE.

## CHAPITRE LXII. Les Oiseaux, ou Bipedes aîlés. 83

Oifeaux aquatiques palmipedes. Oifeaux terreftres ou aëriens fissipedes.

| DES CHAPITRI | D | ES | U | $\Pi$ | A | P | 1 | 1 | K | - E | - |
|--------------|---|----|---|-------|---|---|---|---|---|-----|---|
|--------------|---|----|---|-------|---|---|---|---|---|-----|---|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            | ~5)              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|
| CHAPITRE LXIII. L'Autruche.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            | page 8           |
| Comme nous nous attachons particulièremer<br>quelque rapport avec l'homme, nous rema<br>l'autruche les yeux presque semblables à ces                                                                                                                                                                                 | rquerons                   | dane             |
| CHAPITRE LXIV. La Chauve-Souris                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . LaRe                     | ibid             |
| La Chauve-Souris mâle a la verge pendante & qui ne lui est commun qu'avec le singe & le femelle a deux mammelles sur la poitrine, lue.                                                                                                                                                                               | 'homme.                    | La               |
| En quoi la roussette dissère de la chauve-four                                                                                                                                                                                                                                                                       | is.                        |                  |
| CHAPITRE LXV. Ecureuil volant. S. Chat volant.                                                                                                                                                                                                                                                                       | S <b>i</b> nge vold<br>•   | <i>ant.</i><br>9 |
| L'écureuil volant a de petites oreilles arrondic<br>comme celles du finge & de l'homme.<br>L'existence du finge volant dont parlent quel<br>n'est pas bien constatée: ils pourroient bie<br>un finge pour un écureuil.<br>Le Chat volant femelle a sur la poitrine deux<br>des & rondes, semblables aux mammelles de | lques Aut<br>en avoir      | eurs<br>pris     |
| CHAPITRE LXVI. Le Lézard volant gon aîlé.                                                                                                                                                                                                                                                                            | ou petit L                 | )ra-<br>9        |
| Description de ce nouvel essai de quadrupede                                                                                                                                                                                                                                                                         | volant.                    |                  |
| CHAPITRE LXVII. Observation sur la Oiseaux aux Quadrupedes.                                                                                                                                                                                                                                                          | 'e passage                 | des 2            |
| On demande pourquoi, dans ce paffage, l<br>point fupprimé dans quelques efpeces inter<br>membres qu'elle transforme, comme elle le<br>en paffant des plantes aux infectes, des in<br>ftres aux cruftacés, des cruftacés aux poiffe                                                                                   | es a fuppri<br>infectes te | més              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                  |

## NEUVIEME PARTIE.

#### CHAPITRE LXVIII. Les Cétacés.

95

#### Le Renard marin.

Les cétacés font de grands ainmaux marins qui ont le corps and & allongé, garni de membres charaus. Ils ressem-

blent beaucoup aux quadrupedes, quoiqu'ils foient pour la plûpart des especes de bimanes. On les nomme cétacées, parce que les Naturalistes les ont rangés dans la

classe de la baleine nommée cete.

Le Renard marin a deux nageoires auprès de la tête qui représentent affez bien les asses d'un oiseau plumé. Ces aîles offeuses & charnues, très obtuses par les bords, semblent deltinées à former des doigts dans les bimanes.

#### CHAPITRE LXIX. Les Bimanes.

page 96

Première ébauche des mains très groffière. Elles ont quelquefois jufqu'à fept ou huit doigts. Celles d'une espece de baleine - cachalot en ont sept : celles d'une espece de Diable-de-mer en ont huit. Celles du lamentin & du finge de mer n'en ont que quatre. Doigts excessivement courts, doigts monstrueusement longs. Raison de toutes ces différences.

#### CHAPITRE LXX. La Baleine.

97

Il est constant que la baleine est bimane. Elle a, aulieu de nageoires, des os articulés, figurés comme ceux de la main & des doigts de l'homme, revêtus de muscles & de beaucoup de chair tendineuse & recouverts d'une peau épaisse semblable à celle qui enveloppe le reste du corps, leur masse énorme les déguise & les a fait appeller des bras, des aîles, des nageoires; leur figure veritable de mains n'a pourtant pas échappé à ceux qui l'ont vue & confiderée de près.

#### CHAPITRE LXXI. Le Diable de mer.

08

Plusieurs poissons portent ce nom. Le Diable de mer dont il s'aglt ici est un cétacée de douze pieds de long & davantage, qui a deux mains sous le ventre, composées chacune de cinq doigts articulés.

Dieble de mer échoué au fort de Kermoryan à quatre lieues de Breft.

Autre Diable de mer échoué dans la rade de Brest, décrit par Mr. Savary.

#### CHAPITRE LXII. Le Lion marin.

95

On trouve dans l'Isle de Juan Fernandez un amphibie appellé. Lion marin. Description de cet animal, extraite des voyages du Lord. Anfor.

La baleine, le Diable de mer & le lion marin pourroient être appellés des bimanes estropiés. Leurs mains sont comme jointes immédiatement aux omoplates. Dans la

balei-

baleine & le diable de mer ont ne voit ni l'humerus ni l'avant-bras; la partie qui répond à la main de l'honme fort immédiatement de la potrine, les deux autres font enfermées & cachées dans le corps, fous la peau. Dans le lion marin, une portion de l'avant-bras se montre au dehors. Le bras sortira en entier dans les bimanes qui suivent.

#### CHAPITRE LXXIII. Le Lamentin.

page 102

La Nature supprimant les nageoires, les cornes & la queue des autres cétacées, a formé une masse vivante de près de dix-huit pieds, qui n'a d'autres membres que deux bras courts & ramasses, auxquels sont attachées deux petites mains qui n'ont chacune que quatre doigts courts & gonslés. C'est le lamentin. Cet animal à les yeux petits: sa peau est épaisse, ridée en quelques endroits, & parsemée de quelques petits poils. Il a deux mammelles sur la poitrine qui est peut-être un caractère des cétacées bimanes. Il s'accouple à la manière de l'homme. Ses bras sont flexibles: la semelle s'en sert à tenir & porter ses petits, à peu-près comme les singes tiennent les leurs. On en donne la figure.

## CHAPITRE LXXIV. Le Singe de mer Danois Simia marina Danica.

Le finge de mer a deux mains & furtout deux bras que l'on prendroit pour des bras humains s'ils étoient fur un autre corps.

#### CHAPITRE LXXV. L' Ambize.

105

104

Cet animal, qu'il faut bien distinguer de l'homme marin a deux bras fort courts, avec des mains qui peuvent se courber un peu, mais qui ne se ferment point comme celles de l'homme: les doigts qui ont une certaine longueur sont joints par une membrane, &c.

#### DIXIEME PARTIE.

#### CHAPITRE LXXVI. L'Homme marin.

106

Tant de temoignages autentiques conflatent l'existence des poissons-hommes & des poissons-femmes par la moitié supérieure du corps, qu'il y auroit plus que de l'opiniatreté à en douter.

#### CHAPITRE LXXVII. Homme marin pêché à Oxford, dans le Duché de Suffolck, . ibid.

## 242 TABLE ANALYTIQUE

| Sa figure étoit si conforme à celle de l'homme, qu'il fembloit<br>ne lui manquer que la parole. Le gouverneur le garda six<br>mois; mais un jour s'étant échappé, il se replongea dans<br>la mer, & on ne le revit plus.                                                                                                                                                                        |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| CHAPITRE LXXVIII. Espece de Sirene pêchée en Westfrise page                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 107 |
| C'est cette fille marine dont il est parlé dans les Delices de<br>la Hollande, qui se laissa habiller, apprit à siler, usa de<br>nos alimens, de pain & de lait & qui ne put jamais ap-<br>prendre à parler.                                                                                                                                                                                    |     |
| CHAPITRE LXXIX. Sept bommes marins & neuf femmes marines.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | bid |
| Ils furent pris près de l'Îste de Manar dans les Indes. Di-<br>mas Bofquez, de Valence, Medecin du Vice-roi de Gea<br>en fit l'ouverture & trouva toutes leurs parties intérieures<br>& extérieures très conformes à celles de l'homme & de<br>la femme.                                                                                                                                        |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| CHAPITRE LXXX. Sirene d'une grande beauté.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10  |
| Cette belle sirene fut apperçue ento14, par le Capitaine Schmidt dans la nouvelle Angleterre. Elle ne le cédoit en rien aux plus belles femmes par la partie supérieure de son corps, mais la moitié inférieure, en commençant à la région ombilicale, ressembloit à la queue d'un poisson.                                                                                                     | 10  |
| Cette belle sirene sut apperçue en 1614, par le Capitaine Schmidt dans la nouvelle Angleterre. Elle ne le cédoit en rien aux plus belles semmes par la partie supérieure de son corps, mais la moitié inférieure, en commençant à la                                                                                                                                                            |     |
| Cette belle sirene sut apperçue en 1614, par le Capitaine Schmidt dans la nouvelle Angleterre. Elle ne le cédoit en rien aux plus belles semmes par la partie supérieure de son corps, mais la moitié inférieure, en commençant à la région ombilicale, ressembloit à la queue d'un posson.                                                                                                     |     |
| Cette belle sirene sut apperçue en 1614, par le Capitaine Schmidt dans la nouvelle Angleterre. Elle ne le cédoit en rien aux plus belles semmes par la partie supérieure de son corps, mais la moitié inférieure, en commençant à la région ombilicale, ressembloit à la queue d'un poisson.  CHAPITRE LXXXI. Témoignage de Monconys. Il CHAPITRE LXXXII. Cinq bommes marins, &                 | bid |
| Cette belle sirene sut apperçue en 1614, par le Capitaine Schmidt dans la nouvelle Angleterre. Elle ne le cédoit en rien aux plus belles semmes par la partie supérieure de son corps, mais la moitié insérieure, en commençant à la région ombilicale, ressembloit à la queue d'un possion.  CHAPITRE LXXXI. Témoignage de Monconys.  CHAPITRE LXXXII. Cinq bommes marins, & une semme marine. | bid |

Homme marin pris en 1531, dans la Mer Baltique. Jeune homme marin pris près de la Racca de Sintra.

II2

## CHAPITRE LXXXIII. Deux femmesmarines. pag. 109

L'une se montra en 1669, auprès du port de Coppenhague; l'autre sur la côte méridionale de Suderoé.

## CHAPITRE LXXXIV. Poisson-femme appellé par les Espagnols Pece-muger.

Ce poisson a la tête ronde, collée immédiatement sur les épaules, sans con; ses oreilles faites comme celles de l'homme ont la conque tournée à peu près de la même façon avec l'ouverture beaucoup plus grande. Ses yeux couverts de leurs paupieres resiemblent pour la couleur & pour la manière dont ils sont placés, non aux yeux d'un poisson, mais à ceux d'un homme. Il a le nez plat, les levres comme les nôtres. Ses dents très blanches sont rangées comme dans l'homme. Il a la poitrine large, blanche, délicate, les mammelles rondes & sermes. Ensin ses bras sont plus larges & plus gros que longs, propres à nager: les mains portent de petits doigts pointus qui tiennent les uns aux autres par une membrane. Le mâle & la femelle ont les parties sexuelles semblables à celles de l'homme & de la femme. Le reste du corps finit en queue de poisson. On en donne la figure.

## CHAPITRE LXXXV. Homme marin & femme marine desséchés.

On les montroit aux curieux en 1755. à la foire Saint-Germain à Paris.

#### CHAPITREL LXXXVI. Description d'une semme marine que l'on voyoit vivante à Paris en 175%. . . . ibid.

Elle avoit la peau rude au toucher, la tête nue à l'exception de quelques apparences écailleufes derrière la tête vers la nuque, les orcilles longues & larges, le vifage très-laid, le cou épais & honnêtement long; la main droite mal formée, la poirrine large, les mammelles grandes pleines & arondies. A l'égard du fexe, un Clitoris fort gros fort it de la vulve de la longueur d'un demiponce. Elle avoit deux especes de nageoires aux aînes, qui pouvoient se fermer & couvrir en se fermant les parties sexuelles. Elle avoir la moitie insérieure du corps en queue de poisson couverte d'écaille. Description de cette queue. Comparasson de cette sirene avec celle dont on a donné la Description au Chapitre LXXXIV.

CHAPITRE LXXXVII. Homme marin vu pat Mr. Glower. page 114

Ce moustre avoit une figure humaine, avec la tête, les bras, l'air & le vifage d'un Indien, avec une queue de poiffon.

CHAPITRE LXXXVIII. Extrait d'une Lettre écrite de la Martinique, par Mr. Chretien, à un Licentié de Sorbonne contenant la Relation d'un bomme marin qui a paru aux côtes de cette Isle le 23. de mai 1671.

115

Le 23 du mois de mai 1671, deux François & quatre negres étant allés le matin aux Illes du Diamant avec un bateau pour pêcher, & voulant s'en revenir un peu avant le coucher du foleil, ils apperçurent près du bord d'une petite Isle où ils étoient, un monstre marin ayant la fr-gure humaine de la ceinture en haut, & se terminant par le bas en poisson. Sa queue étoit large & fendue comme celle d'une Carangue, poisson fort commun dans cette mer. Il avoit la tête de la grosseur & de la forme de celle d'un homme ordinaire, avec des cheveux unis, noirs, mêlés de gris, qui lui pendoient sur les épaules; le visage large & plein, le nez gros & camus, les yeux de forme accoutumée, les oreilles larges; une barbe de-même pendante de fept à huit pouces, & mêlée de gris comme les cheveux; l'effomac couvert de poil de la même couleur; les bras & les mains semblables aux notres, avec lesquelles, lorsqu'il fortoit de l'eau, il paroissoit s'essigner le visage, en les y portant à plusieurs reprises, & renissant an sortir de l'eau comme sont les chiens barbets. Le corps qui s'élevoit au dessus de l'eau jusqu'à la ceinture étoit delié comme d'un jeune - homme de quinze à seize ans: il avoit la peau médiocrement blanche, & la longueur de tout le corps pouvoit être d'environ cinq pieds, fon air étoit farouche. Cet homme se montre à quatre pas, de forte qu'il ne peut pas y avoir d'illusion des yeux dans cette Relation. On en donne la figure.

CHAPITRE LXXXIX. Copie d'un Verbal fait à la Martinique de l'apparition d'un bomme marin sur les bords de l'Isle du Diamant. I2E

Déposition de Cyprien Roger natif de Rozé en Caux. Déposition de Julien Vattemar, âgé de dix-sept ans. Déposition d'Abraham, Negre du Sr. Alexandre Deschamps. Déposition d'André, Negre du Dr. Desforges,

Déposition de Pierre, Negre du Sr. Noël le Moulle de la Rozière.

Ce procès - verbal dans la meilleure forme atteffe le vérité de ce qu'on vient de lire dans le Chapitre précédent.

CHAPITRE XC. Homme marin pèché en 1737 près d'Exeter en Devonshire. Extrait du Wonderfut Magazine pour Septembre 1764. page 125

Cet homme marin pris à demi-mort, foupiroit comme une perfonne. Il avoit deux mains dont les doigts étoient unis enfemble par une membrane comme les pattes d'un canard. Du refte, il avoit les yeux, le nez & la bouche parfaitement ressemblans à ceux de l'homme: feulement il avoit le nez écrasé & aplatti. La moitié inférieure de son corps se terminoit en une queue semblable à celle d'un faumon.

CHAPITRE XCI. Extrait des Dialogues faits à Pimitation des Anciens par Oratius Tubero (La motte-le-Vayer), au fujet des bommes marins: Dialogue II. intitulé, le Banquet Sceptique.

Poisson - femme avec lequel les Negres du Mozambique difent se raffraichir grandement en en abusant même étant mort. Syrenes & Néréides des anciens. Hommes marins & femmes marines de la riviere qui passe à Cochin. Les Vros d'Acosta, qui habitent la grande Lagune Titicaca, autre espece d'hommes aquatiques. Sentiment d'un moderne qui a pensé que le genre humain étoit originaire de quelques Tritons & femmes marines. Les Egyptiens estimoient l'homme un animal aquatique.

CHAPITRE XCII. Extrait du neuvième livre de l'Histoire Naturelle de Pline. - 127

Triton vu sous l'Empereur Tibere par les babitans de Lisbonne.

Plusieurs Néréides mortes trouvées sur la plage par le Gouverneur des Gaules, sous Auguste.

Homme marin vu sur la côte d' Espagne.

Néréides jettées par la mer sur la greve, aux côtes de Bret agne sous l'Empereur Tibere.

 $Q_3$ 

CHAPITRE XCIII. Homme marin & femme marine vus dans le Nil en 592. page 129

L'homme s'élevoit souvent sur l'eau jusqu'à ses parties naturelles, la femelle seulement jusqu'au nombril. L'homme avoit l'air feroce & le regard farouche, les cheveux roux & un peu hérifiés, la pean brune; il étoit fait comme nous par les parties que l'on appercevoit. Au contraire l'air de la femme étoit doux; elle av it les cheveux longs, noirs, & flottans sur les épaules, le corps blanc. les mammelles enflées.

CHAPITRE XCIV. Homme marin vu par le Sieur Larcher, babitant du Fort-Royal. 130

CHAPITRE XCV. Une semme & une fille marines. 131

On lit dans l'Histoire de Portugal & dans les Relations des Indes Orientales, que, s'étant fait un jour une pêche à la pointe de l'Inde d'une troupe de Tritons, ou hommes marins, on ne put en faire parvenir au Roi Dom Emmanuël qui régnoit alorsqu'une femme & une fi le vivantes, tous les autres, au nombre de quinze, étant morts, ou aussi-tôt après leur sortie de la mer, ou dans le trajet des Indes à Lisbonne. Description de cette femme & de cette fille marines.

CHAPITRE XCVI. Homme marin conduisant une petite barque.

132

Description de cet homme marin. De la ceinture en bas

for corps étoit tout couvert d'écailles; du refte il res-fembloit à un homme ordinaire.

Defeription de la petite barque qu'il conduifoit & dans la-quelle il fut pris. Cette barque & l'homme desséché, fe voient encore aujourd'hui à Hall dans la Salle de l'A-mirauté; & le procès - verbal de cette découverte, duement attesté par le Capitaine & par tout l'équipage du vaisseau qui le prit, se trouve dans les archives de cette Jurisdiction.

CH PITRE XCVII. Extrait de l'Histoire Naturelle & Morale des Isles Antilles, par le Sr. de Rochefort, Livre I. Chapitre XVII.

134

Petit esquif ou bateau fait pour porter seulement une personne. Description de ce bateau de pêcheur; dimensions, forme & matiere. Description de l'équipage du pêcheur qui gouverne ce petit esquif. Comparaison du pêcheur & de fa barque avec l'homme marin couduifant une petite barque, dont il est parlé dans le Chapitre précédent.

CHAPITRE XCVIII. De quelques animoux marins, de l'espece des cétacées, à la fois bimanes & bipedes. - page 139

Le veau marin: passage des Cétacées aux Quadrupedes.

Le veau marin marque le passage des cétacées aux quadrupedes. Les autres cétacées, presque tous bimanes, ont la portion inférieure de leur corps terminée en queue de possison, c'est môme la forme des hommes marins & des semmes marines. Dans le veau marin, cette queue partagée en deux parties égales & digitées à leur extrémité, est ainsi transformée en deux pieds osseux & charnus. La croupe est même tout-à-fait l'emblable à celle d'un quadrupede.

CHAPITRE XCIX. Espece particuliere de Poisson à pieds humains.

Cette espece particuliere de poisson n'a rien d'humain par la tête ni par la partie supérieure de son corps. Il a quatre nageoires, deux antérieures fort grandes & étendues en forme d'ailes, & deux postérieures plus petites: il a une queue de dauphin. Mais sous les deux petites nageoires, ou voit deux hanches qui se prolongent & prennent la forme de cuisses, auxquelles sont attachées deux petites jambes terminées chacune par un pied d'homme aussi bien sait qu'il puisse chacune par un pied d'homme aussi bien sait qu'il puisse l'être, ayant un talon & une forme tout - à - sait semblable à nos pieds, excepté qu'on n'y remarque à l'extérieur aucune apparence de doigts; mais ces doigts sont cachés sous la peau, & on les sent au toucher. Voilà un posision enté sur la partie inférieure d'un homme, comme nous avons vu un homme enté sur la queue d'un posision. La femelle de ce posision est appellée par les Anglois Mermaid. Le Kingstone, autre position, est une ébauche du Mermaid.

#### ONZIEME PARTIE.

CHAPITRE C. Des Quadrupedes. 1. Les Solipedes. 142

Les quadrupedes remplissent l'intervalle qu'il y a des bimanes aux quadrumanes. Les pieds anterieurs des solipedes sont les mains des bimanes, altérées ou dégénérées, auxquelles on a donné le nom de pieds, parce que l'étrangé altération qu'elles out scusserte par le prolongement de certaines parties, le raccourcissement de quelques autres, & surrout par l'union des doigts en unseul,

Q 4

&le renslement excessif de la substance des ongles, leur a fait perdre leur ancien usage, desorte que dans cet écut l'animal ne peut plus s'en servir qu'à marcher. Rapports du squelette du cheval à celui de l'homme.

CHAPITRE CI. 2. Des Quadrupedes pieds-fourchus. page 145

Le taureau, le cerf, le cochon.

On observe les progrès du prototype dans la suite des piedsfourchus.

## CHAPITRE CII. 3. Les Fissipedes.

147

Les siffipedes ont les pieds divisés en quatre ou cinq doigts, & quelques - uns, même dans les plus petites effeces, ont des mains très ressemblantes à celles de l'homme: telle est la taupe & d'autres. Les premières especes de sissippedes, comme le tégre, le lion, le liopard, le loup, &c. sont de veritables quadrupedes en ce que leurs pieds antérieurs ne peuvent leur servir de mains. D'autres fissipedes, favoir les ous, les écurevils, les a-. goutis & autres, se servent de leurs pieds de devant com-me de mains pour saisse, porter à leur gueule : ce sont des quadrupedes ambigus qui forment le passage aux quadrumanes. Il fant encore distinguer parmi ces derniers fissipedes ceux qui aiment à se tenir le corps élevé, assis ou accroupis fur leurs fesses, qui peuvent-même, quoique plus dissicilement se tenir & marcher sur les deux pieds de derrière seulement. Ce sont autant de nuances qui nous marquent les perfectionnemens gradués de l'animal prototype. En fuivant ces gradations, on voit la nature referement le fquelette du folipede, redresser peu-à-peu les os du bassin, alonger les os des cuisses, des jambes & des bras, & an contraire raccourcir ceux des pieds & des mains, diviser des pieces unies, articuler des pieces foudées enfemble, resserrer l'épine, supprimer des vertebres & des côtes, & le rapprocher ainsi graduellement de la charpente du corps humain.

#### DOUZIEME PARTIE.

#### CHAPITRE CIII. Les Quadrumanes.

149

Les extrémités des quatre membres des quadrumanes ont la forme de mains, d'où vient le nom qui leur a été donné par les modernes. Gradation des quadrumanes. Quadrumanes au museau mince & alongé, & à queuc longue.

Quadrumanes à queue courte & au museau large & aplatti.

Quadrumanes sans queue.

Toutes ou presque toutes les semelles des quadrumanes sont sujettes à l'écoulement pérjodique du sang, comme les femmes.

Autre division des Quadrumanes par rapport à la manière de marcher.

CHAPITRE CIV. L'Orang-Outang, l'homme des bois, le Satyre, le Barris, le Chimpansée, le Jocko, l'homme de nuit, le Troglodite, &c.

L'Orang - outang n'est pas véritablement un homme, mais il en approche de très près. Il n'est pas non plus un singe, no une guenon, car il en dissere beaucoup plus qu'il ne dissere de l'homme. On peut donc le prendre pour une cipece intermédiaire qui remplit le passage du singe à l'homme, & c'est ainsi que nous l'envisageons.

Différences qui distinguent cette espece animale de l'espece humaine, & conformités qui l'en approchent, tant pour les parties extérieures que pour l'organisation interne.

Deux especes d'Orang-Outang, savoir la petite espece & la grande: celle-ci est plus voisine de l'homme que l'autre.

D'après les observations sur les Quadrumanes on peut drester en cette manière la table des especes animales immédiatement au dessous de l'homme.

Les Sagoins, les Sapajons & les Guenons qui ont de longues queues.

Les Babouins à queue courte.

Le Magot qui n'a qu'une apparence de queue.

Le Grand Gibbon, le petit Gibbon, & le Pitheque qui n'ont point du tout de queue & qui marchent à ceux mains le corps droit.

Le Focke ou petit Orang-Outang.

Le Pongo ou le grand Orang-Outang dont les mains de derrière se rapprochent beaucoup des pieds do l'homme.

L'Homme dont il y a plusieurs races.

CHAPITRE CV. D'une espece particuliere d'homme marin peut-être quadrumane. - page 156

La relation de cet homme marin fingulier porte qu'il avoit la peau brune & basanée, sans écailles; tous les mouvemens du corps, depuis la tête jusqui'aux pieds, tels que ceux d'un véritable homme; les yeux fort bien proportionnés, la bouche médiocre en égard à la longueur du corps estimée de huit pieds; le nez fort camard, large & plat; les dents larges & blanches; la langue épaisse; les cheveux noirs & plats; le menton garni d'une barbe mousfeuse, avec des moustaches de-même sous le nez, les oreilles semblables à celles d'un homme; les pieds & les mains pareils, excepté que les doigts étoient joints par une pellicule, telle qu'il s'en voit aux pattes des oies & des canards: ce qui sait croire que les doigts des pieds alongés leur donnoient la forme de mains marines,

#### TREIZIEME PARTIE.

CHAPITRE CVI. De l'Homme & des différentes races bumaines.

1. Les boinmes à queue.

Noirs de l'Isle de Manille qui ont une queue de quatre à cinq pouces de longueur.

Manghiens babitans de l'Isle de Mindoro, voisine de Munille, qui ont une queue pareille.

Homme de l'Isle formose qui avoit une queue longue de p'us d'un pied, toute couverte d'un poil roux & sort semblable à celle d'un bæus.

Al y a des bommes à queue en Ethiopie, aux Indes, en Egypte, en Angieterre & fur out en Evosse.

Le Sr. Cruvil.ier de la Cioutat né avec une queue, ainsi que son frère.

Noir nommé Mahammed, natif de Borneo qui avoit une queue d'un demi-pied de longueur. Il étoit fort velu contre l'ordinaire des negres.

Officier François qui avoit une queue.

Mr. de Barfahas & sa sœur Religieuse avoient chacun une queue.

Limonadiere de Paris qui avoit aussi une queue.

Homme d'Orléans qui, ayant voulu faire couper une queue qu'il avoit, mourut de cette opération.

Louise Martine, semme d'Aix, grosse & puissante, portant poil au menton, avoit une queue.

Procureur de la même ville, nommé Bernard & surnommé Queue de Porc, parce qu'il avoit réellement une qu'ue.

Réflexions sur les races d'hommes à queue.

### CHAPITRE CVII. 2. Les Negres. - page 15\$

Ces Peuples noirs qui ont des nez plats & écrafés, de groffes levres, de la laine fur la tête au lieu de cheveux, & un esprit très borné à peine de quelques degrés audessus de l'instinct des brutes, forment une race particulière très nombreuse. Les plus laids & les plus stupides font ceux d'Angola; Angola est aussi la patrie des Orangs-outangs. Les Negres ne sont pas tous du même noir, ni de la même dissormité. On trouve chez les races negres toutes les teintes intermédiaires du noir au brun.

### CHAPITRE CVIII. 3. Les Hottentots. - 169

Les Hottentots ne font pas des Negres, mais des Cassres, ils vivent errans & sont de la plus affreuse mal-propreté. Ils sont supides, indisciplinables. Leurs visage est hideux, leurs levres grosses, leur nez plat & large, leur

voix semblable au cri d'un coq d'Inde, leur vie plus courte de moitié que celle de l'homme. Les femmes Hottentotes, beaucoup plus petites & plus laides que les hommes ont une excroissance monstrueuse de la peau qui couvre l'os pubis, laquelle descend en forme de tablier julqu'au milieu des cuisses.

#### CHAPITRE CIX. 4. Des autres Caffres.

page 174

Les autres Caffres sont un peu moins laids que les Hotten? tots. Ainsi les traits de l'humanité s'adoucissent sensiblement & prennent de la régularité en remontant vers l'orient. C'est le contraire vers le Nord.

#### CHAPITRE CX. 5. Les Lappons d'Europe, les Samoiedes d'Asie, les Sauvages du Détroit de Davis en Amérique.

175

Les Lappons ont le vifage large & plat, le nez camus & écrasé, l'iris de l'œil jaune brune & tirant sur le noir, les paupieres retirées vers les temples, les joues extrémement élevées, la voix grêle, la tête grosse, les cheveux noirs & lisses, la peau basanée; ils sont trapus quoique maigres, & la plupart n'ont que quatre pieds de hauteur, les plus grands n'ont que quatre pieds & demi. Les Lapponnes

font aussi laides que leurs maris. Les Samoïedes sont d'une taille au-dessous de la moyenne: ils ont le corps dur & nerveux, d'une structure large & quarrée, les jambes courtes & menues, les pieds petits, le cou court & la tête groffe à proportion du corps, le visage aplatti, les yeux noirs, & l'ouverture des yeux petite mais allongée, le nez tellement écrafé que le bout en est à-peu-près au niveau de l'os de la machoire supérieure qu'ils ont très forte & élevée, la bouche grande, & les levres minces; leurs cheveux noirs comme le jais, mais extrêmement durs & forts leur pendent comme des chan-delles fur les épaules; leur teint est d'un brun jaunatre, & ils ont les oreilles grandes & rehaussées. Etymologies du nom de Samoïedes.

Les Sauvages, qui habitent les terres du détroit de Davis, font petits, trapus, d'un teint olivâtre; ils ont les jam-bes courtes & grosses. Les Sauvages de Terre-neuve sont aussi de petite taille, & aussi mal faits que les Groenlandois. Ainsi on peut conclure que tous les habitans du Nord tant de l'Europe que de l'Asse & de l'Amérique, sont les plus petits, les plus misérables, les plus laids & les

plus stupides de toute l'espece.

CHAPITRE CXI. 6. Sauvages au corps & au vifage velus. - page 180

Les Sauvages de la baie d'Hudson & du Nord de la terre de Labrador, ainsi que ceux du pays d'Yeço au nord du Japon dans l'ancien continent, ressemblent aux Lappons d'Europe & d'Amérique en ce qu'ils sont laids, petits & mal faits comme eux, mais ils en dissérent en ce qu'ils ont le corps & le visage aussi velu qu'un ours, au lieu que les Lappons & les Samoredes n'ont que peu ou point de barbe & de poil sur le corps.

CHAPITRE CXII. 7. Les Ostiaques & les Tongus.

Les Oftiaques & les Tonguses sont la Nuance entre les Lappons dont nous avons parlé & les Tartares dont il sera question dans le Chapitre suivant.

#### CHAPITRE CXIII. 8. Les Tartares. - ibid.

Tous les peuples compris fous le nom de Tartares ont le haut du vifage fort large & ridé, même dans leur jeuneffe, le nez court & les yeux petits & enfoncés, les joues fort élevées, le bas du vifage étroit, le menton long & avancé, la mâchoire fupérieure enfoncée, les dents longues & féparées, les fourcils gros qui leur couvrent les yeux, les paupières épaiffes, la face plate, le teint bafané & olivâtre, les cheveux noirs; ils font de ftature médiocre, mais très forts & très robuftes; ils n'ont que peu de barbe, & elle est par petits épis comme celle des Chinois, ils ont les cuisses grosses & lis font tous errans & Vagabonds. Division des Tartares.

Les Calmuques, les plus laids de tous les Tartares, dont l'aspect a quesque chose d'effrayant.

Les Tartares du Daghestan.

Tartares Nogais, ou petits Tartares.

Tartares Vagolistes en Sibérie.

Tartares mongoux, qui ont conquis la Chine.

Peuples du Thibet & des autres provinces méridionales

de la Tartarie, les moins laids de tous les Tartares.

CHAPITRE CXIV. 9. Les Chinois & les Japonnois, &c. page 184

Les chinois ont en général le vifage large, les yeux petits. les fourcils grands, les paupieres plattes & élevées, le nez camus, quelques épis de barbe à chaque levre, & fort peu au menton. Ils ont affez ordinairement la taille épaiffe, le teint bafané & la ftature commune. Les femmes font peut-être un peu mieux faites, mais ausi laides de vifage.

Les Japonnois four affez femblables aux Chinois, seulement ils font plus jaunes on plus bruns, du reste, ils ont la

taille ramassée & le nez écrafé. Suivent

Les Cochinchinois.

Les Tunquinois.

Les Siamois.

Les Peguans.

Les babitans d'Aracan, de Laos, & autres contrées voisines, qui ont des figures Chinoises un peu variées.

CHAPITRE CXVI. 10. Les Indiens. Hommes à grosses jambes.

Les Indiens font tous plus ou moins, olivâtres ou jaunes: cette couleur ne fe perd qu'en approchant des climats tempérés. A cela près ils ressemblent assez aux Européens

pour la taille & les traits du vifage.

Il fant pourtant diffinguer parmi les Ir diens les Nobles de Calicut, tant hommes que femmes, parmi lesquels on trouve des familles entières qui ont les jambes aussi grosfes que le corps d'un autre homme. On trouve encore de ces hommes à groffes jambes à Ceylan. Les bourgeois de Calicut forment aufli une race particuliere d'hommes plus laids, plus petits & plus mal faits que les autres Indiens.

#### CHAPITRE CXVI. 11. Les Persans, les Arabes, les Egyptiens, les Maures.

Tous ces peuples font des nuances intermédiaires entre les Indiens & les Européens des climats tempérés.

CHAPITRE CXVII. 12. Les Espagnols, les Portugais, les François, les Anglois, les Hollandois, les Allemands, les Suédois, les Polonois, les Danois.

page 187

Tous ces Peuples Européens font beaux & bien faits, mais ils ne nous offrent point le chef-d'œuvre de la Nature. Les Espagnols tiennent beaucoup des habitans de la Barbarie par une taille maigre & assez petité, par un teint jaune & basané; cependant ils ont une belle tête & de beaux yeux. Les Portugais tiennent des Espagnols. Les François, les Anglois, les Hollandois & les Allemands font plus blanes que les Espagnols & les Portugais; ils ont aussi une taille plus avantageuse: ils sont encore éloignés de la persection de l'espece humaine. Les Danois, les plus blanes de tous les peuples, ne sont pas pour cela les plus beaux.

C'est dans les belles Provinces d'Italie, & dans l'Asie mineure qu'il saut chercher les plus belles races humaines. C'est-là que la Nature après avoir passé par tous les degrés du froid & du chaud, a fixé la plus juste température. C'est-là l'empire de la beauté. On y trouve à la fois le plus beau coloris, les plus exactes proportions, les formes les plus nobles & les plus élégantes. On y voit rarement des corps contresaits, presque point de laids visages, ni de figures ignobles. Détails sur les Italiens, les Grecs anciens & modernes, les Tures, les Circassiens & les Géorgiens, qui prouvent que ce sont les plus beaux hommes de la terre.

CHAPITRE CXIX. 14. Les Patagons ou Géants. 191

Première découverte des Patagons ou Géants à l'extrémité Australe de l'Amérique. Leur force & leur grandeur extraordinaires.

Sept Geants vus dans la baie Grégoire, par les gens d'un Vaisseau Malouin, nomme le Jaques.

Six autres Géants ous par les gens d'un Vaisseau Marsèillois, nommé le Saint-Pierre.

Doutes de Mr. de Buffon sur l'existence des races d'hommes toutes composées de Géants.

## 256 TABLE ANALYTIQUE

Recherches proposées par Mr. de Maupertuis au sujet des Patagons.

Nouvelles découvertes de la Nation des Patagons faites par des Vaisseaux Anglois.

Note qui contient tout ce qu'on a dit jusques-ici pour prouver qu'il n'y a point de Géants.

Les raisonnemens ne peuvent rien contre les faits.

## QUATORZIEME PARTIE.

### CHAPITRE CXX. Les Monstres.

Définition d'un monfire. Les monfires entrent dans le plan général de l'Etre. Monfires qui engendrent: autres qui n'ont pas la faculté générative. Raifon de cette différence. Les pierres, les plantes & les animaux ont leurs monfires. Le mot de Monfire n'exprime qu'un rapport. Ce qu'on doit penfer fur les Etres appellés monfirueux. Leur néceffité & leur utilité dans la chaîne univerfelle des productions naturelles. Les Etres éloignés dans l'échelle font des monfires les uns par rapport aux autres. Il y a même des races entières qui femblent monfirueurées, comparées à d'autres races de la même espece. Tel est le Nègre à queue comparé à l'Européeu, & la femme Hottentote comparée à une femme Turque. Peut-être qu'il y a des mondes ou les Etres reputés monfirueux dans le nôtre, composent des races constantes.

#### CHAPITRE CXXI. Des Monstres fossiles.

199 -

page 197

Raison pourquoi ils semblent rares, & qu'ils nous sont peu fensibles.

CHAPITRE CXXII. Des conformations monstrueuses parmi les végétaux. 200

Citron qui en renferme un autre.

Poire qui en enfante une seconde, & celle-ci jettant par sa tête une branche & plusieurs feuilles.

Autre poire monstrueuse.

Rose monstrueuse.

Autre rose monstrueuse,

- CHAPITRE CXXIII. Animaux Monstrueux. Quatre especes de Monstres. page 201
- Premiere espece: Monstres qui sont tels par la conformation extraordinaire de quelques-unes de leurs parties, soit intérieures, soit extérieures.
- Seconde espece: Monstres qui ont quelque partie déplacée soit à l'extérieur soit dans l'intérieur.
- Troisième espece: monstres auxquels il manque quelque partie: on les nomme monstres par défaut.
- Quatrième espece: monstres par excès, ou qui ont des parties surnuméraires.
- CHAPITRE CXXIV. Monstres qui sont tels par la conformation extraordinaire de quelques-unes de leurs parties, soit extérieures soit intérieures.
- Le mules qui provient ou d'un cheval & d'un anesse, ou d'un âne & d'une cavalle, ou d'un onagre & d'une jument.
- Mulet qui provient de l'accouplement d'un coq avec la femelle du canard.
- Oeuf monstrueux dont la coque étoit marquée de pluheurs étoiles.
- Autre auf monstrueux qui portoit la figure d'un solei
- Enfant dont tous les os soudes ensemble ne formoient qu'un seul os continu.
- CHAPITRE CXXV. Monstres qui sont tels par le déplacement de quelques-unes de leurs parties, tant externes qu'intérieures. 104 En

R

## 258 TABLE ANALYTIQUE

Enfant dont le corps étoit tourné à contre-jens, le devant derrière, & le derrière devant.

Soldat qui avoit toutes les parties intèrnes de la poitrine & du bas - ventre transposées.

Trois autres exemples d'une monstruosité semblable.

Fatus qui avoit le cœur en debors pendu au cou.

CHAPITRE CXXVI. Monstres par défaut. page 205

Agneau fætus sans tête, sans poitrine, sans vertebres & sans queue.

Petit chien sans yeux, & sans gueule, n'ayant à la place de la gueule qu'une petite trompe.

Homine qui n'avoit qu'un doigt à chaque main, savoir l'index.

Enfant qui n'avoit que la base du crâne, sans cerveau,

Autre fætus monstrueux à-peu-près semblable.

Fatus humain qui n'avoit qu'un œil au milieu du front, fans bouche, ni nez.

Autre fætus sans nez, & avec un seul æil.

Enfant sans parties sexuelles ni à l'extérieur, ni à l'intérieur.

Monstre sans tête, &c. n'ayant que la moitié inférieure d'un corps: c'étoit une fille.

Autre monstre mâle dans le même genre, & presque semblable.

CHAPITRE XXVII. Monstres par excès. . . 21

Poulet monstrueux, ayant quatre pieds & quatre ai-

Autre poulet monstrueux, ayant quatre pattes, trois becs & trois yeux.

Figure d'une tête bumaine trouvée dans un œuf. Autre exemple semblable rapporté par Fortunio Liceti.

Chevreau monstrueux ayant dix pieds, deux anus & . deux queues.

Lievre monstrueux, ayant deux corps adossés, deux têtes & buit pieds.

Enfant tout babillé d'une espece de surpeau en sorme de tégument ou d'enveloppe.

Deux ensans mâles joints ensemble par la partie insérieure du ventre.

Fatus humain à deux têtes, deux afophages, deux estomacs, deux poumons, &c.

Autre monstre bumain ayant deux visages & quatre pieds.

Deux filles jointes ensemble postérieurement depuis les épaules jusqu'aux fesses.

Italien d'environ 18 ans , ayant une séconde tête plus petite que la sienne au-dessous.

Fille âgée de 12 ans qui avoit deux corps.

CHAPITRE CXXVIII. Les Hermaphrodites bumains. page 220

Quatre especes d'hermaphrodites.

Premiere espece: ceux qui ont l'un des deux sexes parfait & l'autre imparsait.

Seconde espece: ceux qui ont les deux sexes imparfaits.

### 260 TABLE ANALYT. DES CHAPIT.

Troisième espece: ceux qui peuvent engendrer comme mâles & comme sémelles mais seulement avec un autre individu.

Quatrième espece: ceux qui peuvent engendrer avec un autre individu comme mâles ou comme femelles, peuvent encore produire seuls par l'union des deux Sexes qu'ils possedent.

Conclusion.

#### FIN DE LA TABLE.



# CATALOGUE

DE

# LIVRES.

\* A brégé des Principes de la Langue Françoise, par Mr. Restaut, nouvelle Edition. Augmentée des Principes Généraux de l'Ortographe Françoise & plusieurs Lettres, fort utile à ceux, qui font usage de cet Abrégé. 8. Amst. 1766.

\* Apologues Orientaux, dédiés à Monseigneur le Dau-

phin, par Mr. de Sauvigny. 8. Amft. 1765.

\* Avanturier (l') Hollandois, ou la vie & les avantures divertiffantes & extraordinaires d'un Hollandois, avec fig. 2 vol. 12. Amft. 1767.

\* Avantures (les) de Madame la Duchesse de Vaujour, Histoire véritable, par Mr. de Mirone. avec fig. 6 par-

ties. 1743. 8.

Belisaire par Mr. de Marmontel de l'Académie Françoise,

Amít. 1767. 8.

\* Bibliotheque des Auteurs Eccléfiastiques, contenant l'Hiftoire de leur vie, le Catalogue, la Critique & la Chronologie de leurs ouvrages, &c. par Mr. E. Du Pin,
Docteur en Théologie de la Faculté de Paris, & Professeur Royal. Nouvelle Edition en XXI vol. 4.
Utrecht 1731.

\* Cathechisme pour l'instruction des Jeunes Gens, avec un Recueil des passages de l'Ecriture Sainte, par Mr. J.

Saurin, nouv. edition. Amst. 1767. 8.

\* Confiderations Philosophiques fur la gradation naturelle des formes de l'Etre, ou les Essais de la Nature qui apprend à faire l'Homme; par l'Auteur du Livre de la Nature, avec de très-belles fig. Amst. 1767. grand 8.

\* De la Nature, 8 parties, savoir: d'un Equilibre nécesfaire de biens & de maux dans la Nature; de la Génération uniforme des êtres; de l'Instinct-moral; la Physique des Esprits: par Robinet. 5 vol. avec fig.

Amst. 1765.

\* Diable (l') Hermite, ou Ayantures d'Affaroth bani des

# CATALOGUE

Enfers, Ouvrage de fantaisse, par Mr. de M\*\*\*. 2 vol.

Amst. 1741. 12.

Politionaire Historique Portatif, contenant l'Histoire des Patriarches, des Princes Hebreux, des Empereurs, des Rois, & des grands Capitaines, des Dieux, des Héros de l'Antiquité Payenne, des Papes, des S. S. Peres, des Evêques & des Cardinaux célèbres, &c. par Mr. l'Avocat, Nouvelle Edition, considérablement augmentée. 3 tomes. 8. Amst. 1767.

Discours sur l'Origine de l'inegalité parmi les Hommes, pour servir de reponse au Discours que M. Rousseau, Citoyen de Geneve a publié, sur le même sujet, par M. Jean de Castillon, Professeur en Philosophie & Mathématique à Utrecht & Membre des Académies Royales de Londres, Berlin & Gottingue, Amst. 1756, 8.

\* Eloge de Louis Dauphin de France, par Mr. Thomas

1766. 12.

le même, grand 8. 1767.

Ephéfiaques (les) de Xénophon, ou les amours d'Anthie & d'Abrocamas. Paris 1736. 12.

\* Essai sur les grands Evénemens par les petites Causes, tirés de l'Histoire, par Richer. 2 vol. 8. Amst. 1760.

\* (nouvel) fur les grands Evénemens par les petites Causes, tirés de l'Histoire, 8. ibid. 1760.

Gazette Littéraire de l'Europe depuis Mai 1764, jusqu'à présent, par Mr. l'Abbé Arnaud & Suard, de l'Académie Royale des Inscriptions & Belles Lettres, augmentée de pluseurs Articles, qui ne se trouvent point dans l'Edition de Paris. Ce Journal le plus complet peut-être & le plus universel, qui ait parû jusques ici, se continue exactement, & on en donne un Volume chaque mois au prix de 10 fols, ce qui fait pour l'année entiere sl. 6. argent de Hollande.

Grammaire Françoise, extraite des Meilleurs Grammairiens François; ou Dialogue entre un Grammairien & fon éléve; Ouvrage utile à la Jeunesse, par Mr. R\*\*\*,

8. Amft. 1763.

Histoire de l'Art chez les Anciens; par Mr. J. Winckelman, Président des Antiquités à Rome, Bibliothécaire du Vatican, Membre de la Société des Antiquités à Londres, de l'Académie de Peinture de St. Luc à Re-

### DE LIVRES.

me, &c. 2 vol. grand 8. avec des fig. qui représentente des antiques rares & curieuses, qui n'avoient jamais été gravées. Amst. 1766.

' Homme (l') de Cour, par Gracian, Nouv. Edit. Paris

1764.

\* Honny Soit qui mal y Pense, ou Histoires des filles célèbres. 2 vol. Amst. 1764. 12.

\* Hylaire, par un Métaphysicien, pour servir de suite au

Belisaire de Marmontel. Amst. 1767. 8.

\* Journal Etranger, ou Notice exacte & détaillée des Ouvrages de toutes les Nations Etrangeres, en fait d'Arts & de Sciences, par Mrs. l'Abbé Arnaud & Suard, de l'Academie des Inferiptions & Belles-Lettres, depuis 1762: qui continue à paroitre chaque Mois, avec des Augmentations confiderables, qui ne fe trouvent point dans l'Edition de Paris: à f 6: - de Hollande pour l'Année.

\* Léonidas, par Mr. R. Glover, traduit de l'Anglois. 1762. 12.

\* Lettres Secrettes de Mr. de Voltaire grand 12. 1765.

fur les vrais Principes de la Religion, 2 vol. Amít.
1741. 12.

d'un Sauvage Depaysé à son Correspondant en Amerique, Contenant une Critique des Mœurs du siecle, & des ¡Resléxions sur des Matieres de Religion & de Politique. Amst. 1766. 8.

Matelot (le) Politique, ou Ecole de l'Administration Maritime, Haye, aux depens de l'auteur 8. 1766.

Medailles de grand & moyen Bronze du Cabinet de la Reine Christine, gravées par le célèbre Pietro Santes Bartolo en 63 planches, & expliquées par un Commentaire, traduit du Latin de Sigebert Haverkamp, la Haye 1742. fol.

\* Nature (de la), Ouvrage d'un goût tout nouveau, par J. B. Robinet, avec de très belles fig. 5 vol. Amft. 1765. 8. item, le Tome 3, 4 & 5 à part. Amft. 1766.

fig. 8.

\* Odes Sacrées, ou les Pseaumes de David, mis en Vers François, par plusieurs célèbres Poëtes, comme Mr. le Franc, Rousseau, & autres, & publiés par Mr. Garcin, Ministre, Ouvrage utile pour des familles. 1763grand 8.

## CATALOGUE DE LIVRES.

Poeuvres diverfes de Mr. Thomas, de l'Académie Françoise, contenant toutes ses piéces de Poësie, & d'Eloquence, qu'il a données au public jusqu'à present. 2 vol. Amst. 1768. 12. Troisieme Edit.

\* Oeuvres diverses de La Fontaine, de l'Académie Fran-

coife, Nouv. Edition. 4. vol. Amft. 1761.

\* Physique (la) de l'Ecriture Sainte, ou Correspondance Philosophique entre deux Amis, de Londres & de Paris, Ouvrage Nouveau. Amst. 1767. 12.

\* Philosophe Indien (le), ou l'art de vivre heureux dans

la Société. Amft. 1760. 12.

\* Pfeaumes (les) de David, revus & approuvés par le Synode Walon des Provinces-Unies, grand 8., premier Verfet Musique, Amst. 1754.

le même en grand 12. tout Musique. Amst.

1754.

\* Recueil d'Opuscules Littéraires, avec un Discours de Louis XIV. à Monseigneur le Dauphin, tirés d'un Cabinet d'Orleans. Amst. 1767. 12.

Théorie & Pratique du Jardinage, où l'on traite à fond des beaux Jardins, avec plus de 30 planches en taille-douce

Have 1739.

\* Traité des delits, & des peines, par un Anonyme, qui

a remporté le prix. Amít. 1766. 8.

de la Justification, par la Placette. Amst. 1733. 12. Vie (la) & les Avantures surprenantes de Robinson Crusoe, le tout écrit par lui-même. Traduit de l'Anglois, fixieme Edition, avec fig. 3 vol. Amst. 1768. 12.







